H. S. P. LING OB - ON VIEBCHITTE

Those rightiquentina E





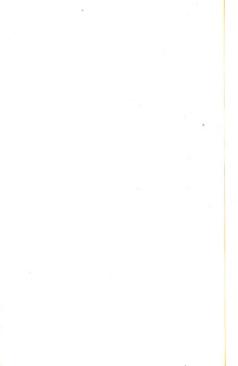

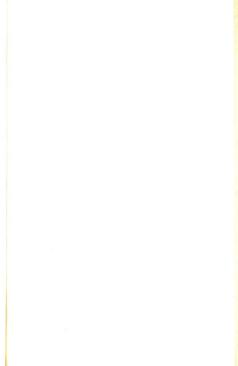



# И.В. ФЕДОРОВ-ОМУЛЕВСКИЙ

"Москва + "Советская Россия" + 1986

Составление Н. В. Мянаевой и В. Д. Оскоцкого
Ветупительная статья В. Д. Оскоцкого
Примечания Н. В. Минаевой
Рецензент квидидит филологических шлук Е. А. Таратуга
Художник В. В. Бремин

Φ 4702010100-216 M-105 (03) 86 95-86

## ЗА ПРАВОЕ, ЧЕСТНОЕ ДЕЛО

Впервые имя И. В. Федорова появилось в печати в 1857 году, когда пачинающий литератор, аольнослушатель юридического факультета Петербургского упиверситета под псевдонимом «Омудевский», ставшим отныне его второй фамилией, выпустил в своих переводах книгу сонетов Адама Мицкевича. Забегая вперед, скажем, что переводы, которыми он много и охотно занимался на протяжении всей жизни, не обладают значительной художественной ценностью. Если судить о них с высоты наших сегодняшних представлений о переводческом искусстве, то это были, скорее, не переводы, а вольные, «часто» и «даже очень» вольные, как признавался сам автор, переложения мотивов, свободные вариации на тему иноязычных оригиналов. При всем том, однако, они красноречивый факт его писательской биографии — и творческой, и гражданской. Самый аыбор поэтов. будь то Людвиг Кондратович (Владислав Сырокомля) или Виктор Гюго, отбор их стихов, чаще всего вольнолюбивых, если не впрямую революционных, неопровержимо свидетельствовали не только о художественных пристрастиях и вкусах переводчика, но и о его идейных позициях и убеждениях. Многое здесь объясняют условия, в которых рос писатель, среда, которая формировала его духовно.

Иннокентий Васильевич Федороа-Омулеаский родился в 1836 г. на Камчатке (Петропавловский порт) в семье исправлика, переведенного затем в Иркутск полицмейстером. В губериском Иркутске, признаиной столице Восточной Сибири, прошли детство и юность будущего писателя. В годы гимназического ученичества и последующей службы мелким чиновинком он сблизился с политическими ссыльными, включая патриотов-революционеров, участвовавших в польском освободительном движеини. Дружба с пими оставила в душе глубокий и благодарный след. Не случайно этот автобнографический мотив аойдет спустя годы в роман «Шаг за шагом», главный герой которого, как и сам автор, рапо «амучился... по-польски, познакомился в оригинале с Мицкевичем, Красинским, Лелевелем». Юношеское увлечение польской литературой сохранилось у Омулевского на всю жизнь, и мы вправе видеть в этом одно из многих свидетельств исторических традиций в развитии революционных и культурпых связей России и Польши, «Мицкевич стал моей настольной книгой», писал он о своем «осознании красот аеликого поэта» в письме другу, земляку-йркутявину П. Н. Васину, которое поместил в качестве предисловия к переводам.

Кянга «Мицкевич в переводе Омулевского» успеха не имела, даже вызвала крятический отзыв Добролюбова<sup>1</sup>, но по-своему помогла начинающему автору войти в дятературу. И хотя в течение четырск дст. последовавших за атой неудачей, вплоть до стихотворных публикаций 1861 года в журнале «Век», имя И. В. Омулсвского в печати не появлялось ни разу, то были для него годы решающего самоопределения - осознания своего жизненного предназначения, творческого призвания. Не дослушав университетского курса, он уехал сначала в Витебск, где недолго служил чиновником, затем в Псков, но снова вернулся в Петербург с твердым намерением пеликом отдаться писательскому труду. В литературном кружке сибиряков, проживавших тогда в столице, он читал свои позтические и прозая ческие опыты. Здесь встретился с Н. С. Щукиным, который вскоре напечатает его нервую проду в нркутском сборнике «Сябярские рассказы» (1862), и Н. М. Ядриицевым, впоследствии издателсм ежеиелельной газеты «Восточное обозрение», гле И. В. Омудевский будет активно сотрудничать в конце жизни.

60.—70-е годы — время интепсивной лигературной деятельности, разпосторнией тюрческой работы И. В. Омужевского как поэта и прозаина — были едва ли не самой песыщенной, пдейно противоречивой, давытически каприженной полосой в истории русского реполоционно-снободительного давижения. «Либералы 1860-х годов и Чернишельский,— писал спусти воляема В. И. Лепин,— суть представители двух исторических следенций, двух исторических следенций, двух исторических следенций, двух исторических следенций, двух поряческих следенций, двух поряческого стем поряческого поряческого поряческого поряческих следенций, двух поряческих следенций, двух поряческого п

Рекоє политическое размежевание революционной демократии и либорального охранительства происходит на греби енерой революционой ситуации и воерт отсчет от раскола в редакция «Современника», от самоопределения журнала на полящиях Червишневского и Добролюбова. «Современник» не был во островом в оксане, а делым материком, как матил, притигиваниям к себе все демократические силы русского общества. Заложениям ит традиции революционов-демократической журналистики отстанавали и развивали «Искра», «Гудок», «Будальник». Ускламим видиого движорат-просесителя Г. Е. Благосенгалов трибумой преедомых идей времени стал также журнал «Русское слою». В 1806 году, после каракозопского выстрела, «еслествие доказавлюто с давных времен вредлягос. направления» журная был закрыт «по высочайшему повслению». Г. Е. Благосентов вогразава погда журная «Дело», чак широкая демократическая программа приваема как прежим страническая программа приваемам страническая программа приваемам страническая прежимам страническая пременений в прежимам страническая прежимам страническая пременений страническая прежимам страническая прежимам страническая пременений страническая прежимам страническая пременений страническая прежимам страническая пременений страническая пременений страническая пременений страническая пременений страническая пременений страническая пременений страническая прежимам страническая пременений страническая пременений страническ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См.: Добродюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т., т. П. М.: Л., 1962, с. 346—347. <sup>2</sup> Левин В. И. Поли, собо. соч. т. 20. с. 174—175.

<sup>7.</sup> Левяв В. И. Поли. соор. соч., т. 20, с. 1/4-1/

чатался в «Современнике», «Искре», «Будильнике», «Русском слове». Главиме прозанческие произведения его опубликованы в журпале «Дело».

В загерь реколюционной демократии писатель пришел в пазаде творческого цтн, когд, по воспомивания Н. М. Дариндева, сео всем пылом вмости и жажды просвещения бросился в... атмосферу горячих увлечений по тогдащией руксоб молодения. За этот забор прилодилось платить бедственным положением «аптературного продегария», как навывал себя ственным положением «аптературного продегария», как навывал себя и вмостературного проставующим по пределения сельности, в предоставить положением человена, обреченного на мученическую борьбу с пункдой, отчаянно набизавляющего, но так и пе семенацие выябленая на иннетелья на иннетелья на иннетельности в по-

Справеданно будет примагать, что в творчестве И. В. Омуленский предстает димистьм куль более слаымой, голйкой в педьной, что в внизии, которую Горьный, применительно и судьбам большинства литератороп-рамичинень редок доминавшим для серона лег, навывае голодом, турцобной, кабацной. В этом нет цикавого противоречия: вмель была терзанием провиять слабость хараением духовым. В жаная случается провиять слабость характера, особенно когда видиць себя в тисках безысхадых обстоительств. Писатолы не параве поводелать себе слабости духа, зная, как неминуем отзывается она робостью мысли и фальших

Закономерно, что одним на блимайших, един не самым ближайшим, ориентиром для Омудевского-полта была певрасовская кума мести и нечалы. И хотя до идейно-худомественных вершин творчества старшего современника ему не дало было подляться, свой творческий поиск опесуществаля в русле, проложенном грамданской лирикой Некрасова.

Сознательная орвентация на образцы безусловно имела место. Но невърше было бы видуть в этом всего лищь старательное подражительство, прилеженое ученичество. При оченициой несопоставимости талантов, несонамеримости мастерства теморечесие миры Некрасова по Омудовского оказывались сопредельными в силу кровного или, если говорить ламком латературоверических понятий, гиплостического родства. Такого таубымного родства, при котором за внешимы точками сопримения сокрыты внутренние сисиления, а селом очередь отражающие карактерный для 60—70-х годов прошлого века тип вазымосяваей антературы и жизани, искусства и действательности. Кимых, действительность примосили в виде и образы инсательского тюрчества ближие темы и могим, сходиме инточании, молодии, ратим, ставовавшимост в структуре стилх тем общим признаком, который объединяя многие поэтические индивидуальности.

При всей, однако, очевидности сходства и близости как с Некрасовым, так и с другими поотами-шестидесятниками, будь то А. Пасщеев или М. Михайлов, В. Курочкии или Д. Минаев, у И. В. Омулевского была и своя «пелина». Она припадлежала ему одному, и только оп мог распахать ее не в пример многим другим старшим и младшим современникам. Такой разработаниой И. В. Омулевским целиной стала для русской поэзни 60-70-х годов тема Сибири, сибирского края, необоримой силой слова приближенного «сквозь сиега и морозы», через тысячеверстные расстояния. Неоглядные просторы отчей асмли, суровое величие ее природы, неразмытые краски равнинных и горных пейзажей сливаются и своеобразную симфонию: взаимосвизанными тематическими мотивами ее воспринимаются «дорожные наброски» поэта, колоритные описания бытового уклапа, обычаев и траппций, увлеченная поэтизация характера, домииантой которого выступают «дух, стремящийся к своболе, дюбищий простор: поиск дела, жажда света». Еще дальше на восток простирается взгляд поэта в стихотворениях камчатского цикла. И. В. Омулевскому принадлежит одно из первых мест в понсках демократического решения национальных проблем России, в выдвижении требований широкого просвещения среди малых народов Сибири и Дальнего Востока.

Худомественное открытие Спбири совершла И. В. Омудевский и сосей провой. Примечательно, что самый первый его расская появился в составленном Н. С. Щукивым сборнике «Спбирские рассказы» и навывался «Спбирики». Длятрованный 1862 годом, он поска отчетавве выкрыженный антикрепостический характер и представяла собото расчет висателя с только что отмененным крепостным правом — чудовищной реальностью российской дейстительности.

Попытаемси представить, как был прочитан рассказ тогдашпими читателими, какие ответные мысли будил в их сознации. Конечно же, было злесь и проклятие правственным уролствам жизии, которые порождал крепостпический миропорилок, крушпищий человеческие сульбы, и восхишение моральной чистотой, духовной пельностью, силой воли крепостной повушки, так отчанино, исступлению вступившейся за свое попранное достопиство. Как говаривалось во времена «Бедной Лизы», и «крестьники дюбить умеють. Однако глубинный смысл рассказа не в повторении этой самоочевилной истипы, которан в середине прошлого века доказательств уже не требовала. Все лело в том, какой непой отстанвает героиня свое пеотъемленое право на любовь, которую уберегла, сохранила, пронесла незапитивниой через все лихие мытарства. Годами каторги заплатила она за убийство развратника-барина, которое писатель отпюдь не склонея вменить ей в випу, хотя бы и вынужденную. И не безгласной жертвой рокового стечения обстонтельств воспринимает писатель свою «сибирячку», яо правой метительницей за унижении и обиды.

Антикрепостигическам тема утлублению разрабатывалась И. В. Омуления, по обретала при этом сосбый поворот, подскаванный стойкой градицией русской прозы, которал восходит и к герцеповской повестя «Соромаворовка», и к тургеновским «Запискам охотивка». Трудно сказать, в какой мере доподлиные житейскам история «затеренцият» в тургеновской повестя «Сорома•гапа» худомника-самородив, по даже есля и списана она «с патуры», пасатель сумел придать ей худомественное обобщение, поднять до типической трагедии самобытных народных талантов. На них пикогда не скуциальсь российская действительность, но чаще всего обрекала на неминусмую тиболь.

«Рвссказом из путевых впечатлений» названа в подзаголовке «Сибирячкв», «очерком из мира забитых твлантов» — «Острожный художник», Первым определением сопровождаются также рассказы «Мелные обрвзки» (1862), «Сутки на станции» (опубликован в 1904 году), черновой автограф незавершенной рукописи «Ученые разговоры». Вторым — неоконченный рассказ «Без крова, хлеба и красок». Есть сще оборванные на полуслове «Рассказы в осенние вечера» с подзаголовком «очерки из воспоминаний о погибших людях», ивчатый, но тоже недописвиный цикл «В мировой квмере», пазванцый «заметками для будущих жен и матерей». Столь настойчивое повторение жанровых определений, сближающих рассказ с очерком, посило пля писателя отнюдь не формальный характер. Оно указывало на особенности новеллистики И. В. Омулевского, ее, если тви можно сквзать, родовые черты, преемственно воплотившие идейнохудожественное своеобразне «натуральной школы». К созданию типических хврактеров и обстоятельств писатель шел путем скрупулезного исследования «чистного» факта, конкретного случая или события. В поэтике и стилистике его прозы это отозвалось ивмеренно подчеркиутой очерковостью рассказов: постоянным присутствием в инх автора, который, как правило («Сутки на станции» и «Ученые разговоры» — сдниственные, квжется, исключения), ведет повествование от первого лицв или, едва нвчав, тут же передает главному действующему герою; нескрываемым стремлением, не лишая свое живописание художественной обобщенности, придать сму непререкаемую достоверность документального свидетельства - моментального спимка действительности, снюминутных ивблюдений над жизнью, испосредственных впечатлений бытия. Разумеется, полемически демонстративное признание за собой роли беспристрастного созерцателя — ис более чем видимость, иллюзия, искусно подстросиная с одной-единственной целью такого безраздельного погружения художественной мысли в стихию повседневности, когда у читателя создастся стойное, твердое убеждение в абсолютной доподлиняюсти происходяписто, когла и малого повола не оставлено для сомпсиий в том, что ис сочипитель рассквзывает о жизпи, а жизнь говорит под его пером на миогие и разные голоса.

В рассивае «Медиме образин» это монологический голос станционного смотрителя, раскрывающего перед горосы-повставователя дикую картину чиновного насилам и произвола, взяточничества и мадоимства в той втякосфере безпакаванности, которую порождала система государставелной службы как в к реностической, так и в пореформенной России. В рассказе «Сутки на станции» — хор нескольких голосов, полифонично соедиценных в разнобойную сутолоку всего одного дия, такого, ке тусклого, кам и кон «безрассевтно-тембам, горькам жили» в провянцвальной глуши. Чехонская проиния, развившия и обогатывшая гоголеский семех свюза следы», пока что леведома русской литературе, по отдаленное предвоскищение се уже угадывается в обилия колоритымх деталей, составлиющих шестуры модамку застойного бита, в метких речевых характеристиких, передающих простоивродный говор, во множестве трагикомических эпизодов и откровению фарсовых сатуаций.

Не менее показательны пля илейной познини и творческой ориентации писателя ясоконченные рассказы. Первый — «Ученые разговоры» — примечателен как бытовая сатира яравов, перерастающая в сатиру социальпую. Широк диапазон писательского изображения уродств российской действительности, увиденямх в провинциальной глуши; не сама по себе глупость иля тупость человеческая, но порождающие их беспросветность губериского заходустья, уныдая обыденность бездуховного существования в непрерывяом чалу, непрехолящем угаре похмелья. Как эловещее порождение условий жизяи, одинетворенное воплошение ее общественных пороков вывелен распутный отен Николай — обобщенный тип захребетника-паразита, наживающегося на темяоте и невежестве народа, растлевающего его разум и душу. Так и не дошедшее до печати сатирическое слово писателя приняло на себя отсвет одной из обличительных традиций русской классики, направлявшей свое отточенное острие против духовеиства, в разложении которого проницательно угалывала признаки социальной и духовной пегралании самодержавного строя.

В пвух пругих, также незавершенных, по опубликованных (один прижизненно, второй - посмертно), рассказах сибирская глубиика уступаст место петербургским трущобам - социальному дну, гле обитают униженные и оскорбленные пеулачники, люди несостоявшихся, сокрушенных судеб, песбывшихся, обреченных надежд. В рассказе «Без крова, хлеба и красок» это художник Толстоняткии, духовно сломленный, опустившийся, тщетяю прячущий за показной клоунадой «гистущую скорбь», которая вот-вот выплеснется «неизбежной катастрофой». Кричащий контраст его отчаняному подожению - валеты таланта, о которых догадывается герой-повествователь, разглядывая «мастерски набросанный масляными краскамя эскиз на толстой картопной бумаге в величину квапратного аршина». Если, руководствуясь писательским представлением картииы, вообразить ее мысленно, то гле, как яе в живописи передвижников, можно отыскать ближайшие аналогии? И. В. Омудевский недвусмысленпо подсказывает их безуноризненным воссозданием «передвижияческого» духа и колорита. Тем самым подчеркивается социальная природа происходящей драмы: самодержавная действительность обрекает нее передовое демократическое искусство, проинкнутое сочувствием страждущим и обездоленным, протестом против власть предержащих.

Рассказ «В мировой камере» задуман и начат как типичный «физиологический очерк». На это определению указывает публицистическое обращение к чевалыскательной читательницие», которая, уверен писатель, поребует от него «только всвости и нолноты рассияза, да серьемного, глубокого сочувствия к... предмету» повествования. Предметом же, близко се насающимся, избраны «те практические стороны женского вопроса, которые до пастоящего времени более иля мене ускользаля от прямого наблюдения и только теперь, благодаря вышей судебной реформе, выглянули на съст божий в своем натуральном, верникращеннох виде».

В этом и многократных последующих упоминаниях судебной реформим нественнос самина авторедьем вредия, положичию нацелениям противляющего допушении, с вервопнодланиическим эптумизмом востриняющего допушений самодержавнем гласный суд прискимых. Два судебных дела, обстоятельное вазоменных в рассивае,—всего два из многих коможнымых!— привавим убедить: новый порядок судопроляющего имеенть что-либо в бедетненное недостед, по-пременнуе бессивльной имеенть что-либо в бедетненном положении «темных горемым» — ин силент их от «больскорной пависты», из уплаты «горячую вежду честной работы» и «любим настоящей, горячей, безаветной». За рекламным федадом худосочной реформы И. В. Омулевский проорачию рагилира по мишурный призрам демогратических свобод, заставший глаза, одурманивыший сознавие либеральствующих краснобевов, в стаубочую, полную жизненности драму» убогих черданов и гиблых подва-

Если, обращансь к нозапи И. В. Омулевского, в поисках возможных анадогий мы называем Некласова, а говоря о «малой» ирозе, лержим в вилу ввторов «Физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника», то разговор о романе «Шаг за шагом» (1870) будет нопросту невозможен без упоминания романа Чернышевского «Что делать?». Написанный в тот самый год, когда И. В. Омулевский выступил с прозаическими произведениями рассказами «Сибпрячка» и «Медные образки», — роман «Что делать?» на протяжении двух последующих деситилетий оказывал решающее воздействие на формирование и углубление революционно-лемократических традиций русской прозы, утверждение в ней образов «новых людей» — геросв. чье созидающее социально-активное лействие не оставляло более места не только рефлексиям «лишиего человека», но и разрушительному пигилизму базаровского толка. В таком русле, проторенном идейной борьбой 60-х годов, появился роман «Шаг за шагом». Передовая общественная мысль России сразу же восприняла его как явление, сопредельное роману «Что делать?» и противостоящее фальшивым сочинениям воинствующе «антинигилистического» направления, а также таким, где «антинигилизм» автора маскировала громкая либеральная фраза.

Завленательное в этом отношения свядетельство мы паходям в «Истории моето современник», где прайними полосами реакого размежевания литературина лагерей влиты романы Д. Мордовцева «Завлениев времения» и И. В. Омугаевского «Инат за шагом». «Мордовцев, — вспомивал Королевко, — был инстечаль не выполе искренный и слажов «себс на уме». "Ской ромая он начал эффектным брелом больного. В картинах этого брела довились намени на казнь Каракозова. Это килало на весь воман неуловимый тия пензора но вено опутимый покров «революнновности» Роман имед в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгалывали намеки, которые, наверное, оставались загальой для самого автора... Омутевский был гораздо искленнее и проше. От его романа веяло молодой верой и какой-то особенной болростью. Слабохарактерный, спившийся, носибавший он как бы раздванался в своем произведения, себя он вывед в лице локтора, мрачного меданходика, страдающего запоем, безпадежно загубленного уже мраком окружающих условий, но благословдяющего своего молодого друга Светлова на повую жизнь в борьбу. В Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее, Он болр, силен, светел. Все ему улается, все преклоняются перед его знаинями, характером, особенной упачливостью». Иронизируя падее над «эзоповскими намеками и шаралами», которыми герои Морловцева «закутывали» слово «революция». Короленко отмечал, что в романе И. В. Омулевского оно угадывалось ясно и определенно как ближайшая перспектива «общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всесторониему раскрепощению..........

Сформированиясь в духовной атмосфере 60-х годов, И. В. Омудевский чутно отовлася и на те повые дейвине всения, которые, клюдовой выпревыя в общественном сознания пореформенной авохи, в 70-е годы сталм ее апамением. Начего удимительного: в ксторыя десятляется не отгоромены одно от другого неприступной стекой. Повыванияся и в ребеме двух десятиления омани ПШП за выполь завез повывальности и мобомы.

Польтение его совпало хроновогически с публикалией «Исторических пискем Петра Лаврова (1886 - 1869), чак проповедь «неспольтного родга веред пародом» получила мощимый отклик среди демократической молодежи, послужила вдейным обоснованием ее последующиет с комдения и выроды. Предвоскищением этого начального этапы в движения революционного в стижию пародом бизкин. И хото слем парод не честупает пона в богателе нидривидуальных характеров и судеб, а представлен совомупностью обезатиченных портретов, которые даны в ромае приближеньымы общим планом, « нидрожий в кости кудене, «княдный мужик среднего роста», «чистокровный тип 
сиберской сективости в нажодчивостя» кт., —С вестов выходит в кек жаквительный источник, который питает его революционную веру, заряжает новой заменией лап больбы.

Подобео тому, как деятельность Светлова, разворачивансь в 60-е, устремлена в 70-е годы, так и его характер воплотил типические черты не тольно революционера-шестидесятника, по в революционного народника, вышедшего на арену русской истории в следующее десятилетие. С одной стороны, в нем очемидна ражиченоская родсковыя, а с другой — не менея ярко выявлени и тот стеряеевь, который роднит его с сенльной критически миссициё, личностью (П. Лавров), сменящей в 70-е годы, чнового чесловема 60-х годов, и предопраделяет обобщенный социально-исихологический портрет пропагандиста-семидесятинка. Недаром пропагандистская идея «проводить как можно больше сознания в массу уже безрадельно владеет помислами Състаова и даже привосит первые ощутимые плоды, отвывансь пастопции долом — стачкой на Евлацикасой фибрика, которая подвыя в романе не как случайный выплеск вепыхнувшего ясловольства, а как выражение повсемество ареющего протеста фабричного люда против притесиеший и утистепрати.

Обратим, далее, виимание и па то, как погруженность повествоваяня в 60-е и одяовременная устремленность в 70-е годы прослеживаются даже на языковом уровяе. «И докомотив идет сперва тихо, будто щаг за шагом, а как разойлется — тогла уж никакая сида его не удержит». — обосновывает, иапример. Светлов стратегию и тактику революционного действия, проясияющие и тот ключевой смысл, который вкладывает писатель в пазвание романа Опрометчиво было бы определение полидючать эту реплику к известпому образу Маркса, назвавшего революции локомотивами истории1, хотя. с другой стороны, почему бы и не допустить, что висатель мог знать или слышать распространенное выражение, которое ввела в обиход марксовская работа «Классовая борьба во Франции», появившаяся за два десятка дст по романа «Шаг за шагом»? Лело, оппако, ве столько в прямой, сколько в опосредованной этимологии образа. Войдя в речевой строй романа И. В. Омудевского, докомотив истории как бы соединил революционнодемократическую дексику 60-х с яародиической фразеологяей 70-х гопов.

Продолжан образную апалогию, заданную романом, мы пправе часмить Светаова в машинистах локомотива, приняв, разумеется, те оговория, которые делает писатель в финальном обращения к «неудольстворенному, а может быть, и недоржавающему чатателю», называя свое и его времи переходным, малоблагоривитствующим занимательным сюжетным интригам. Или, говори намее, временем безвременыя, по путей, по перенутий, когда поратрарытической деятельностак еще перишав лишь ее далеко по соустише начало прориссывается якак бы еще в утреннем тумане»: будущее исподволь прорастаета в настоящем.

Предопущением этого будущего произвијуты главы неакоогсниого романа «Попитка» — не шута» (1873). Привенитально и нему ми выпуждены судить больше о замысле, чем воплощения, и можем говорить лишь о том, как явиряють озванавля писаталь; съмочетные удалы провестовать не знам даже предположительно, как он намеревался ях разви-

Начальные тря главы, напечатанные в «Деле», содержат разверпутую акспозицию к действию, которое, судя по всему, должно было развиваться динамично, стремительно в буряо, словно бы наперекор суждениям И. В. Омулевского в «Шаг за шагом» о том, что мипула пора «блестящих интриг» —

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сот., т. 7. с. 86.

завлекательных сюжетов. Рассказ князя Львова-Островского об экстравагантных выходках его змансипированной «тетушки» Евгении Белозеровой, которой суждено стать главным действующим лицом романа, сулит вперели пемало исожиданностей. - предчувствие их вполне оправлывает спсиа се дуали с доктором Матовым. Ясна в основном и расстановка героев. Бонвиван-князь, великосветский лоск которого ив более чем ширма, скрываюшая его пустоту и никчемность. Поктор Матов, человек, скорее всего, светдовского сидала. Как и предшественника, его отличают «стойкость собственных убеждений», «пединеприятная терпимость относительно чужих мнений». В нем сочетаются «спокойное, отрезвленное наукой отношение к явлениям лействительной жизни» и «горячее стремление помочь этой жизни», Польза, какую он хотся бы «оказывать обществу», не измеряется «количеством приобретаемых ленег». При всем том просветительская или пропаганлистская пеятельность революционера — еще ив его удел, хотя «общественные вопросы» поглощают пытливое внимание, «неясное брожение современного общества в отзывается пеутоленной жажлой «широкой, ничем не стесняемой, общественной деятельности» и несет, «как могучий поток... через все препятствия, к долеко намеченной цели». Все это звучит куда как неопределенно. Но ведь и герой романа еще только приглядывается, примеривается к жизни, ишет в ней приложение своим силам.

В последующих шести главах, открышнихся нам по черновому авторафу, в действе выхольчется еще один горой, которому, по-въпдимому, отподилась также ведущая роль. Это управляющий аввидовским железным заводом Терентьев, «деловой малый, немного буркуза, с вмерикавской складкой». Дальнойшее развитие склюкта показало бы, насколько верва такая аттестация Терентьева, которую двет ему Матов по первому внечатлению, во балето или во вред вышел бы еге «американиям», который пона что выступает синовимом деловитости, предприничивости, рачительности.

И авторские описания завидовских порядков, и рассуждения героя об организации на заводе труда и быта не дают оснований для вывода о том, что И. В. Омулевский, иля по следам романа «Что делать?», предпринял попытку показать социалистический идеал в его жизпенном воплощении, реальном действии. Однако и авторское предпочтение «разумного зкономического расчета», ориептированного на долговременную перспективу, сиюминутному «грошовому» интересу не издо недооценивать, каким бы прагматическим или утилитарным оно пи казалось, как бы ни было лишено моральных стимулов и нравствениых оснований в словах Терентьева, подменившего гуманистический смысл своей деятельности меркантильными соображениями хозяйственной выгоды. Стоит сопоставить завидовский завод с Ельципской фабрикой из романа «Шаг за шагом», чтобы попять, как настойчиво искал писатель излежное противояние управленческим ли злоунотреблениям, адмипистративному ли произволу, которыми заявляла о себв повая — капиталистическая — эксплуатация, углублявшаяся по мере роста фабрично-заводского производства. Альтернатива, предложенная ей, конечно же, наивна, картина благополучия, яабросанная во втором романе, идиалична, но включеяне этого мотива в повестнование несомиения свидетельствовало о писательской чуткости к ивлениям и проблемам, привносимым в российскую дойствительность развитем капитализма.

Сюжетно изображение завиловского благополучия важно еще с одной точки зрения. Терентьев управляет заволом, который прицаплежят Евгении Белозеровой, стало быть, лействует с ее велома и согласия. Тем самым борьба героияи романа «на пользу жепского дела» обретает больший простор, чем только защита своего человеческого достоинства в сфере личной, иятимной жизия. Сама проблема змансивации женщины, таким образом, ставится я решается не в узком правственяюм, но широком социальном плане. Нам не сужлено знать, насколько органично соединились бы оба плана в пальнейшем, по заявка на их синтез уже спедана. Некоторые летали повествования как бытовые, так и исихологические, поланы с явным памеком на то, что Белозерова иедолго устоят в «мудреных прияципах» яепоиступиой девызатворницы, наглухо замкяувшей свое сердце. Оно яе выдержит, дрогнет пол напором жизии, запросит любви и захочет ответить на любовь. Вряд ли это увелет ее от общественной леятельности, от решения социальных задач, где герония романа еще полнее проявит себя как свободная личвость.

Такое изправления художественной мысли предсензанавлюсь авторским подазголовком к роману: «Посвящается русской женщине». Слова эти таный вемальный аряд полемического вызова официальным установлениям. Как рассуждал Салтыков-Педрям в реценям па «Шат за шатох», самое естремление женщини обсемечить свое существовамие самостоятсьямым трудом мызывает насмешки, а повытка встать в раввоправные отношения к мужчине вообуждает уже примое презрение и клеймится специальным названием »распущенности правов»!

Но не только из защиту сословие-жастовых иразов подпялась парская неизура, обораза публикацию романа,— ошя по-слоем произнатратьмо разгадала в пем и подрыя социальных устоев самодержавия. За запретом резолав «Пошталь — не шужа» всюре последовалы внезаным в рарет Омудетского, обяниемного в «вытиправительственных выскальнаниях», заключение самада в Внегропаласовскую крешесть, затем в ветербурского терьму. Литовений замок. Казалось, писателя ждет участь его дучших современтиком — Чернишеского и Н. Серно-Соловеначу. М. мыхалова и Н. Шел-имом — Судьба, однамо, улабнулась ему, возможно, не в первый, по па-екрива последий раз в жами. Селобожденный за ведоказаниестью переприя последий раз в жами. Селобожденый за ведоказаниестью перегундения в том же 1873 году, И. В. Омудевский пе стал продолжать работу пра обречениям романом. Стальнае я до конца лизние избаго от самасте для читателей только поэтом и публицистом, автором репортаней и обзоров на заобу щих.

Правда, и публицистикв И. В. Омулевского, уступающая прозе

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Салтыков-Щедрии М. Е. Поли. собр. соч. в 20-ти т., т. 9. М., 1970, с. 415.

в художественном качестве, достаточно оригниальна по фактуре и форме, чтобы лаже с имнешнего временного расстояния не потускнеть, не затеряться в потоке журпальных публикаций. Что же говорить тогда о восприятии ее современниками, чутко и остро реагировавшими и на больные вопросы жизни, к которым писатель приковывал виимание, и на идейную полемику с чуждыми ему общественными настроениями, оспариваемыми позициями и взглядами, и на нескрываемо ироническое или откровенно сатирическое изображение некоторых общеизвестных деятелей тогдашней журиалистики, громогласно выставлениых на всеобщее осуждение! Все это было в пестрой мозаиме житейских историй, хромике малых и больших событий, монтаже цитатных извлечений из газетной и журнальной периодики, все соединялось вместе, прошивалось авторской мыслью и интонацией и становилось поволом для оперативного отклика, короткого или развернутого комментария, полемически заостренных суждений, выводов, оценок. Последине нередко подавались в форме стихотворного фельетона, литературной пародии: так в публицистическую прозу И. В. Омудевского входили образцы его сатирической ноззии.

Публицистическая проза... Такое определение представляется куда более правомерным, нежели жанровое обозначение «фельетои», сопровождающее публикации и «Мимолетиых набросков» в «Живописном обозрении», и «Набросков сибирского поэта» в «Восточном обозрении». Даже если учесть, что во времена автора фельетонами назывались любые статьи, составляющие «отдел россказней в газете» (В. Даль), а не только те, где использовались «юмористические и сатирические приемы изложения» (так объясияется «федьетон» в современных словарях), то и в этом случае произвеления Омулевского-публициста припадлежат, скорее, литературе, чем журиалистико. Больше того: опи представляли собой один из возможных вариантов писательского дневника в том именно смысле, какой придавал этому иовооткрытому жанру Достоевский, хотя, разумеется, с его «Дневником писателя» сравнения не выдерживают. И дело тут не просто в разиомасштабиости талантов, большем или меньшем соворшенстве формы. Суть — в содержательном наполнении формы, требующей мысли не только социально острой, но философски глубокой. Диалогичиость «дневпика писателя» — структурный принцип его построения — не для монологических «набросков», с которыми выходил к читателям И. В. Омулевский.

Это, однако, не помещало ему начать их первую не публикацию открытовамимой с Достовским — с проводганиенным в «Дневнике писателя» историческим правом России на Константириюлова. Отвергая этот тезак, И. В. Омудевский разделам критику политических идей и поророчеств Достовского, которая исходила от публицистов (П. Н. Ткачева. А. М. Стачевского и других) демократического лагеры, пароднического направлония. Стояло за спором Омудевского с Достовским и их разное отношение к русско-тучений войне 1877—1878 гг.

Многоразличны другие адреса авторской полемики. Не все они безоци-

бочны и справедливы. Поспешны и тороплявы упреки Тургеневу. Явно не прав И. В. Омулевский, полозревая Л. Толстого в «халатям» отношениях» к читательской публике. Коррективов и уточисний требует спор с М. А. Антоновичем. Но, погружаясь вослен «наброскам» в воловорот отшумевших с течением лет лискуссяй, в кипение поостывших со временем полемических страстей, выветрившихся яз намяти личимх столкя овений, пельзя не отлать должпого Омулевскому. Как бы ни заблуждался он в тех или иных крайяях суждеинях, как бы ни «перегибал» их, ни «перебарщивал», увлекаясь, - его позяции, помимо всего, максималистски диктовалась высоким уровнем правствепных требований к литературному быту, этикс таких творческих взаимоотношений, когда превыше всего ставятся янтересы общего дела, а для «печальных фактов обидчявости, неоспоримо доказывающих существование у нас апилемии невытанцовавшихся самолюбий», не остается попросту места, Отсюла — лемоистративная нетериимость ко всякого рода дитературным и журналистским аномалиям. Олицетворением их чаще всего предстает А. С. Сувории, вволивший в русскую журналистику правы «желтой прессы»1.

Но не один литература в журналистию давали И. В. Омуленскому осповывим обличать в духе реводиценно-деоморатической публяцистики и критики «обществонные правы и привычки». В превыбытие поставляли их «наколорые фанты будинчной действительности», почеринутые в личым х и наколорыему, в пасатим х ин хрониму процессетий. От факта, случая, эпизода к суду цад действительностью, приговору ей — такой путь восхоидения совершают публяцистическая мыссы пасателя, утвералющеге свою веру в гумянистические идеалы общества я благородные цели человока.

Немаю беспомойного и тревоменого подеквазывают И. В. Омужовскому судеблая хроника, позволял даже в «мелких явлениях обыденной действительпости... некать разгадки нашего общественного строи или, вернес свазать, пеустройства...» Воистину слово найдело. Не прозрачный намек — точнос умазаяли сва первопричкиу того лав, всех тех действительных уродств живли, моторыю вызывают неподдельное вомущеляе то «пеподражаемым цапиамом» капитальствического предпринимательства, то вседоволенностью выснами яад человеном, умяжения личности, оскорбаения ее достоянства. Полящии «молчаливого презрения», как писатель заявил было сторяча по монкренному ньомух, не для него...

То же в в «Набросках сибирского поэта» — последной принипаневной публикации И. В. Омулевского. Явным контрастом их общему критическом выстрою заучит лирическое обращение, к родному Ирнутску, городу отрочества и моюсти: «Я помико басетицую плеяду серопейски образованных людей (читай: ссыльных революценорем. — В. О.), дваващих гон твосму об-

Отношение И. В. Омулевского к А. С. Суворану авсявдетельствовано его апиграммой:
 Отн первый по Тугон создал литоратуркую жловку и первый пититься в вей стал, подобио раку (ЦТАЦ), ф 371, оп. 2, ет. д. р. ().

шеству, выселения в его жизань осмыслениее уважение к личности, правственную чистополнотесть и баспористойность». Импеения «мерають запустения», встретивший автора на родине, не дает выхода трепетному поставляческому чустету, как не дают его в другие сиберские внечатаещия, вывсесенные и за посадки 1879 года. И адесь то внимание сосредоточено на жалобах ео притеспениях, обирательстве и противоляющим отступках утберенских и усадких властей, чиновиков и съвщеннослужителей, исстимых богатеев, падких на пажиму за народвый счет. Стущение сатерических красой? Заострешне полемических приемов? Если был.

Как ня заиммала, однако, И. В. Омудевского публицистика, вмутреннов-менение и большой прове все ие не оставляла от со. Свадгельство тому – две дешелье тетрадия с обтрепаними крамми, густо исписавые плотвым, межим, уброитемы почером. «Софыя Бессолова. Повесть» — завчится на одной: «Новый губернатор. Роман — выведено на другой. И повесть, и роман только пачаты. Однако и пачальямие главы их — не самое действие, обладают историал-изтературной непшестью и как факты творусской бисграфии писатоля, и как выражение идействие — обладают историальную протверечий и дром зноки, развилает тугие узлы социальных конфликтов.

Повесть «Софья Бессонова» наверияка задумывалась как своеобразное продолжение, хотя и на другом жизненном материале, неоконченного романа «Попытка — не шутка». В ней заявлена та же тема граждаяского равноправия женшины — своболного члена общества, в котором она должна обрести себя как пичность, найти приложение своим недюжинным силам и устремлениям. Об этом — больном и остром — ведут разговор-диспут Андрей Адсксандрович Аргунов, выпускник Петербургского университета (юрист по образованию, знает польский язык — и в этом случае писатель паделяет героя чертами собственной биографии), прибывший на службу в губернский город, и мододая женщина, гостем которой он случайно оказывается. Уже в этой беседе выразительно очерчиваются их характеры, жизненные позиции, убеждения и взглиды, правственные принципы. И хотя собеседница настроена куда решительней Аргунова, им обоим дороги достоияство личности, свобода человска, духовная независимость, которой тесны пределы дома, «Наша независимость... зависит, по-моему, от нас самих, от меры наших требований к жизни», — говорит героиня. Мерой же выступает сокровенная для Омудевского идея пользы обществу, понимание которой предвосхищает, наверное, не только идейное сдиномысляе героев повести, но и луховичю близость.

Исна в общих чертах и расстановка дойствующих лиц в сюметной завлап романа «Новый губернатор». Исходивл гогодевская ситуация — «к нам едет ревизор» — передана сатирическим изображением растерипности и смятения губернасих чиповликов, отлушенных взвествем о назначении пового губернатора. Пелегальская заявка на пеклологическую обогованность зарактеров, самораскрытие их в процессе нестеспенного действия прочитывается во многих спенах, колорытно живописующих убожество провицпиального заходустья. Это и суетные будин губериской канцелярии с ее бюрократическим маховиком и казенным ритуалом, и «вечер у госпожи Матюпиной» скука и попілость пол камуфляжем светского лоска, и инспекторская поездка в острог, продивающая свет на малоимство и казнокрадство, расцветшие пышным пветом. Специ многих и разных фигур выделяется правитель каппедвови Николай Иванович Вилькин — яркое воплощение напористого, пробивного карьеризма любой пеной, «во что бы то ни стало, честным или печестным путем». Карьера и честь — понятия песовместимые, и как можпо догадаться, службистское рвение «сердца губернии», как прозвали Вилькияа дюбвеобильные дамы, отнюдь не бескорыстио: за время продвижения по ступеням успеха он, способный «больше... быть пачальником, чем подчиненным», опутал губерпию «мастерски скрытыми, но тем не менее крепкими тенетами своего наворотливого практического ума.

А то же повый губернатор Павса Николаевич Арсеньев, к холопскому пресмымательству перед которым готовится всех чиновный Земелься? Как полимать его обещание служить благу общества? Либеральнам маска, скрывающая саповное высокомерне? Прекрасподушива утопия, которая приведот к разху! Благие намерения, что, осталено посложите, а мостят? Как бы там им было, а Вильмин, ялкоралочно заметающий следы своих противозаконий, вальечет дви себя пользу в ласбом варианте.

Но один вариант для писателя всключался наверпяка: воплощение в образе губернатора того пдеальвого «государственника», который способен претворить программу коренных социальных преобразований. Революционно-демократическая позиция И. В. Омулевского не допускала таких ильповорных надежд на демократизм правительственный, на благоразумие реформ селерху».

Как увидит читатель этого сборянка прозы и публицистики И. В. Омудевского, значительную часть его составляют произведения незавершенные, в ряде случаев лишь начатые. Таким дошло до нас литературное наследие писатель, не сумевшего довести до кояца многие прозаические замыслы. Что было причиной этого? На поверхности — отчаянная нужда и безысходпая пищета, усугубленные безалаберным, неупорядоченным образом жиани, необходимость в грошовых сиюминутных заработках яа хлеб насущями в ущерб долговременным планам, которые откладывались до лучших дпей, так и не наступивших. В глубияе — духовная драма писателя, не уверепного в ощутимых результатах своего труда, обреченного на певозможность быть услышанным, понятым и потому пребывающего в состоянии тупикового кризиса. Ведь даже лучшее, самое значительное его произведение — программный роман «Шаг за шагом» — было приговорено к долгому забвению. Внесенное в список запрешенных кинг, оно подверглось при повторном издании 1874 года уничтожению. Не првиссло успеха и намерение персиздать роман в 1896 году: отпечатаяный тираж был полностью изъят. Так, освободив писатели из заключения, царизм продолжал прижизнению и посмертно карать его творчество, о котором вернее всего будет сказать поэтическими строками самого И. В. Омулевского:

> Стою я за честиме мысля свои, За правое, честное дело...

Именно так: скромный, но честный талант поэта и прозаика, переводчика и публициста служил правому делу, и выследне его осталось пеотъемлемым звеном в перазрываюй деня револиционно-демократических традиций нашей отечественной истории и литературы.

В. ОСКОЦКИЙ



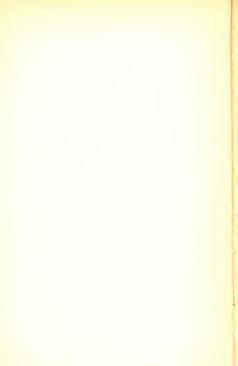

#### 

## GHEHPAYKA

### Рассказ из путевых впечатлений

дели, у, барин, погодка! — заметил мне сквозь зубы ямщик, отряхивая свою козью доху, причем меня как-то особенно неприятно обдало в лицо мокрым снегом.

Я было задремал, но тотчас очнулся и тревожно выглянул из кибитки; кругом, что называется, свету божьего не видать

было: ветер, метель, снег, снег и снег.

— Вишь, ведь у нас по Барабе-то ветрено живет об эту

пору: знаешь, степь! — продолжал ямщик, как бы в оправдание местной природе.

— А много ли осталось до дружка?<sup>1</sup> — спросил я с искрен-

 — А много ли осталось до дружка?" — спросил я с искренним любопытством.
 — Да осталось немного; всего с полверсты, не больше:

— да осталось пемного, всего с полверсты, не облыше: вишь, за метелью-то не углядишь деревни-то... Ну, со-ко-лики-и! Эхти-ну-у!

И он энергически понукнул своих здоровых, но упаренных лошадок.

Действительно, через несколько минут послышался в отда-

лении пеясный лай собак, и где-то, в разных концах, заблестели два-три отонька. При виде этих отрадных отоньков в моей голове как-то безотчетно сложилось решение не пускаться больше этой ночью в путь, а переночевать у дружка, хотя я и был совершенно уверен, что любой дружок знает Барабу как свои пять пальцев... Просто, кажется, мие захотелось отдохнуть, понежиться. Эта мысль не успела еще вполне выясниться в моей голове, как кибитка остановилась. — Что, приехали? — спросил я с нетерпененся ямцика.

 Что, приехали? — спросил я с нетерпением ямщика, бойко слезавшего с козел.

 Приехали, барин, приехали! — ответил оп весело п стал стучаться в ворота.

В ответ на этот стук сперва мелькиул огонек в одном окпе избы, потом послышался сквозь ветер скрип отворяемой двери, и паконец чей-то голос, должно быть с крыльца, старческим басом спросил:

Дружками по Барабинской степи зовут вольных ямщиков.

- Чего напо?

Это я, Филипп Тимофеевич, — отозвался мой ямщик, —

отворяй скорее: гости! Ворота немедленно отворили. Мы въехали, и я увидел не-

ред собой высокого старика лет восьмидесяти, совершенно седого, немного сгорбленного, по еще очень бодрого. Оп приветливо помог мые выбраться из кибитки, приговаривая:

— Милости просим, милости просим... Ишь, погодку ка-

 Милости просим, милости просим... Ишь, погодку какую выбрали! Чего, парень, метет? — отнесся он уже к ямщику.

Метет... не дай господи! — отозвался тот лениво.

- A что, Филипп Тимофеевич, можно мне у вас будет переночевать? — обратился я к старику.

 Сделайте милость, сударь... Изба у нас хорошая, места будет! Куда вам в экую погоду: ишь ведь она с вечеру загуляла — на всю ноченьку, значит!

А чаем вы меня напоите? — спросил я снова.

— Помилуйте, судары. Самоварчик вам сейчас поставит, сливочки снимут: найдется у моей сибирячки и этого всямого добра. А вот вещи-то ваши уж вы, сударь, внести бы приказали: хоть у нас тут и смирно, не шалят робята, а все опо такто поспокойнее будет... и для вас. и для нас...

И отлично, так и сделайте.

 Ужо-ко я вам огонька вынесу, посвечу,— спохватился старик,— а то неравно еще убъетесь впотьмах-то; ишь ведь, у нас деревенское заведение-то!

Старик поспешил вынести фонарь и оказался совершенно прав в этой предосторожности: дестница, по которой мне

пришлось взбираться, была крута и плоха.

Мы вошли. Большая опрятная изба; стены оклеены зелеными обоями, на стенах какие-то затейливые картин<mark>ки; в</mark> переднем углу множество образов, есть и в серебряных ризах; па окнах в деревянном ящичке и глиняном горшке какая-то зелень: винная ягода и бальзамины, как мне показалось; между окон стол с чистою самодельною скатертью; у дверей большой сундук, покрытый ковром тюменской работы; немного подальше от сундука — пышная семейная кровать с ситцевым пологом, за которым кто-то тихо хранит; широкие полати; на полатях тоже кто-то храпит, только сильнее; чутьчуть видна чья-то русая голова, и прядь курчавых волос прихотливо свесилась с полатей; на лавке, возле нечи, повернувшись к ней лицом, лежит под коротенькой шубейкой какая-то старушка высокого роста и тихонько охает... При одном взгляде на эту простую, мирную обстановку у меня на душе стало как-то особенно весело, светло, как булто я влруг

ни стого пи с сего полюбил и старика хозиниа, и эту охающую старушку у печи, и курчавую голову на полатях, и этого кого-то», тихо хранящего за ситщевым пологом. Старушка при пашем появлении хотела было приподвиться, но я предупредил его.

Лежите, бабушка, лежите... Здравствуйте!

 Доброго здоровья, государь мой! милости просим! Ахти-хти-хти, господи, господи!

Старушна опять заохала и медленно обратилась ко мне лицом. Лицо это чрезвычайно меня заинтересовало с первого вагляда; больше голубые глаза, не то грустные, не то привятивые; красивые густые черные брови, хотя волосы на голове совем седые и даже отчасти пожелтевшие; нес прямой, правильный; линия губ непременно остановила бы на себе внимание знатока женской красоты; вообще признаки этой красоты, минувшей, но замечательной, сколько можно было судить по-настоящему, отчетливо запечатиленсь на всем лице старушки, даже в каждом морщинке. Все-таки она, казалось, годми пятью, не больше, была моложе старика хозянна, своетом ужка.

- Ишь, сибирячка-то у меня чего-то рассохлась, — заметил он мие добродушно, кивинув головой на старушку: ненастье: поясница-то и мает се! Дуня! Ду-ия-а-а! Дунюика! — побудил он кого-то за ситцевым пологом. — Вставайко-0! Бог гостей дал, самоварчик станем ставить: шпь, сиби-

рячка-то у нас не может...

За пологом кто-то потянулся, тихо вздохнул, тихо зевнул, зашеместело платье, и вслед за тем оттуда показалась полуодетая девушка с большими заспанными глазами, хорошенькая, стройная, напоминавшая ростом и чертами лица старушку. Она неловко поклонилась и стыдливо прошла мимо меня в сепи.

Это, видно, ваша дочь? — обратился я к старушке.
 Дочка, государь мой... семнадцатый годок пошел осенью.

А кто же на полатях спит?

 Сыпочек, государь мой... по двадцагому годку... Иваном зовут. Ишь, умаялся день-от, Христос с ним! — прибавил от себя старин, как бы извинялсь передо мной за крепкий сон сына. — Погоняли его сегодня порядком: товары возили.

В эту минуту девушка вернулась в избу за самоваром. Я пристально заглянул ей в лицо и догадался, какой красавицей была ее мать в свое время...

Пока вносили мои вещи и шли пеобходимые приготовле-

ния к чаю, я попотчевал хозянна водкой, налил еще полстакапа и предложил его старушке:

Выпейте-ка, бабушка: вам булет легче.

 А и то уж разве выпью, государь мой; может, и взаболь полегчает: спинушку-то всю разломило у меня... Ахти-хтихти-хти, господи, господи!

Старушка выпила и усердно поблагодарила.

 Ты у меня смотри, сибирячка, не загуляй! — шутливо сказал ей старик.

Старушка, охая, засмеялась.

— А ведь и взаболь будто полегчало малехонько! — заметкла она, несколько оживившись.

Меня, помию, еще и раньше удивило, что хозяни пазвал свою жену сибирячкой; теперь это название, повторенное несколько раз сряду, адруг почему-то особенно заинтересовало меня. За разрешением моего недоумения я обратился поямо к старочике:

Отчего это он вас, бабушка, все сибирячкой зовет?

Старушка заметно смутилась от неожиданного вопроса. — Дак кто его знает! — отвечала она неохотно, даже как будто с легкой досадой. — Вишь, ведь он, слышь ты, греховодник у меня...

Случай с нею такой был, сударь... – объяснил мне

старик, поглаживая бороду.

 Какой же такой случай? — спросил я снова, весь заинтересованный.

 Не слушай ты его, греховодника! — обратилась ко мпе старушка, тревожню вяглянув на дочь, которая в уголку шила в это время чай. — Право, болгает, чего не надо! Ахти-хтихти-хти, господи, господи!

И опа спова заохала, но на этот раз уже заметно при-

— Вот ужо молчите, она вам порасскажет, как накушаетесь чайку; молодец ведь она у меня... бываляя! — сказал мне старик весело и самодовольно. — Ничего, сибирячка-а все единственно, что попу, что хорошему человеку каяться...— обратился он бобдрительно к жене.

Ну уж ты, Тимофеич, право...— махнула она рукой

и отвернулась к печи.

Чай отпили. Во все время, пока Дуня убирала со стола чашки и самовар, я сидел как на иголках от петерпения. Накопец старик пожелал мие покойной ночи отправиласи вместе с дочерью спать на другую половину дома, несмотря на все мои доводы и отговорки, что я не люблю спать на перине, что это мие даже весино. хотя, поизнаюсь откровенно, после утомительной дороги в три тысячи верст с лишком для меня пичего не могло быть соблазнительнее мягкой постели.

— А уж сибирячка моя пускай с вами тут остается; у ней уж то самос любимое место на лавочке: инь, теплее старымто костям воэле печи. Она вам ужо порасскамет тут про старину-то свою, про бывальщину; одно слово, мастерица скажи сказывать! Вы только не пообидьте ее у меня, смотрите: ишь ведь седьмой десяток в начале пошел, а сама все чернобровая, как есть кралечка! — пощутил с нами на сон грядущий старик, гороллиро выходя на избы.

Следом за инм привезщий мени дружок вскарабкался на полати и почти тотчас же захрапел на всю избу. Старушка раза два слабо охнула, как будто желая дать мне этим почувствовать, что рассказывать она не в состоянии. Я, однако ж, не терил падежды, задул свечу, наскоро разделся и лег или, лучше сказать, утонул в вышнюм пуховике.

 Покойно ли тебе там, государь мой? — справилась она у меня, может быть, нарочно отводя мои мысли в другую стороиу.

 Очень, очепь хорошо; лучше не надо... А что же вы мне не расскажете про случай-то ваш, бабушка?

ие расскажете про случай-то ваш, бабушка?
— Слушай ты моего старика! Есть у него, пожалуй...

— Да нет, — прервал я ее, — в самом деле, расскажите... пожалуйста! Или вы меня почему-нибудь за нехорошего человека принимаете?

Последние слова сделали, по-видимому, на старушку то самое впечатление, какого я ожидал от них.

— Что это ты, господь с тобой! — ответила она обидчиво. — Как это можно теби, государь мой, за недоброго человека принять? Выдумал что! Знать ведь человека-то сейчас., с первого ласкового словечка то есть можно узнать. Али уж мие рассказать тебе, чето ли... уж и сама не знаво!

Расскажите, бабушка... пожалуйста!

 Расскажу уж, видно... Вот какой со мной случай был, государь ты мой... да ведь долго рассказывать-то.

Она остановилась в заметной нерешимости, хорошо ли чужюму человеку рассказать свою семейную тайну. Я заметил это, но не подал ей никакого вида, уверив ее, что вовсе не хочу спать и что готов слушать хоть до утра.

Начинайте-ка с богом! — ободрил я старушку.

И она, прокапиляншись прежде, начала мне рассказывать...
— Я, слышь ты, государь мой, подхидыш была: в Иркутском родилась. А подкинули меня к одном чиновнику, Суровдову по фамилия. У этого самого чиновника жена была такая добрам бароня, дай ей господи дарство пебесное! Она, слышь, и взяла меня на воспитание. А допрежь того, голков за пять до меня, им таким же манером мальчика полкинули: она и его взяла. Сам-от он был плох человек: чарочки-то уж. слышь ты, шибко придерживался. Нас-то, приемышей, он не любил, а только бароне-то прекословить не смел - у пей, слышь. в Тверской губернии имение свое было, так боядся... Нас с Филипкой (Филипкой приемыща-то первого звали) в горницу-то он не велел пускать, а мы всё больше на кухне находились; только как он это разве уедет куда, так она нас и позовет к себе, ласкает: грамоте нас тоже потихоньку учила. Вот это он раз уж шибко таково запил; запил да запил... Начальство-то его по этому самому и велело ему в отставку подавать: пьяниц, мол, нам не нужно! С начальством какой пазговор, госуларь мой... - подал! Вот они, как вышли в отставку-то, и поехали в баронино имение, в Тверскую губернию, значит, в село Черепановку; и нас с собой взяли. Мне тогда девятый годок пошел, а Филипке триналиать исполнилось. Только бароня на новом-то месте не долго пожила: скончалась... уморил он ее, не тем будь помянута его душенька! Он, государь ты мой, как бароня-то померла, взял да, слышь, имение-то ее и продал другому помещику, а сам укатил в Питер; оно ему от барони-то по наследству там как-то досталось. А прежде-то, государь мой, по нашим законам так выходило: что ежели который тепериче ни на есть помещик примет на воспитание подкилышей, так он опосля может их записать за собой крепостными. Он нас и записал так. хошь бароня шибко его просила перед смертью, чтоб он этого греха не делал. Ну, да вот поди с ним! Записал! чего станешь делать!..

Дело наше было сиротское; так нас и продали с селом-то вместе: А помещик этот, другой-то, который купил-то нас. сам, слышь, все в губернии проживал, в самой, значит. Твери: почмейстером он там был. А у нас от него управляющий был поставлен, хороший такой человек, добрейшей луши, можно сказать. А мы в дворовых числились. И славно это нам таково жить было! Филипку-то я уж шибко полюбила, ну да и он меня крепко любил тоже: душа в душу то есть жили. Он мие все, бывало, норовит как бы угодить получше: и дело-то за меня тяжелое сделает, и кусочек-от мне хороший за обедом предоставит, и все-то то есть, чего только твоя сиротская душенька хочет: ни в чем, стало быть, отказу не было. А я ему за это, бывало, и тулупчик починю, и рубашку другой раз вымою, а то еще и деньжонками поделимся, коли заводились. А только целовать себя ему часто не давала, потому горячий, слышь, человек он был, ну, да и я не каменцая. А из себя я была красавица: уж это я могу не хвастаясь сказать тебе, государь мой. Он тоже был парень из себя видный, а пуще луши добрейшей. Вот это, как мне исполнился семнадцатый голок, а ему пвалнать второй пошел, мы и хотели жениться: все ужо помещику написать лумали, и управляющий это нам советовал и все участие в этом леле принимал. Собирадись мы это, государь мой, собирадись, да и прособирадись, Приходит, слышь ты, от нашего помещика, из Твери-то, грамотка управляющему, чтоб он, мол, выслал ему туда из дворовых Филипку да какую ни на есть девушку; потому, мол, что которые у меня живут, никуда не годятся; отощлю, мол, их к вам в науку; да поскорее, мол, посылайте. Призывает это меня управляющий к себе, в тот самый вечер, слышь, как грамотку-то получил от барина, да и говорит мне жалостливо таково:

 Вот, мол, Настасья, какая тебе доля выпадает: Филипку твоего барин к себе требует да еще вот которую-нибудь из девущек дворовых... Так уж. мол. ты, видно, отправищься: не разлучать же, мол. вас. Коли хочешь, говорит, я тебя и отправлю завтра с ним: тебе же вель лучше!

- Чего же, говорю, Онисим Петрович, отправьте уж. только бы, говорю, с Филиппушкой мне не разлучиться, а то хошь куда угодно!

Говорю, а сама плачу.

 Так ладно, говорит, чего же плакать-то! Я вас завтра обоих и отправлю: собирайтесь, мол...

Вот нас и отправили. Приехали мы; к барину пошли на поклон, по обычаю, значит. Барин — ничего, вилным из себя таким показался, только уж немолод, лет так под сорок будет. Посмотрел он на меня пристально таково, да и спрашивает:

- Как, говорит, тебя зовут, красавица?
- Настей, мол, батюшка барин.
- Да ты, говорит, не та ли самая Настя, которую прежний ваш помещик из Сибири вывез?...
  - Та самая, мол, и есть.

Видишь, говорит, как выросла: узнать нельзя!

Взял да и ущициул меня за полборолок-от. А чего, прости господи, выросла! Сам-от, окаянный, и не видал меня ни разу в глаза до самой сей поры! Оглянул он меня раз, лва, а все пристально.

Ну, говорит, ступайте тепериче к бароне!

Пошли мы к бароне. Как сейчас помню, сидит она, голубушка, в креслах, худенькая из себя такая, желтенькая, слышь ты, а лицо злое-презлое. Пришурилась она на нас зтак раз десять, и на меня-то, и на Филипку-то,— и к ручке допустила. Попустила к ручке и опять прищурилась...

 Одначе, говорит, какие же вы неуклюжие: сейчас видно, что из деревни! Как уж и служить-то вы при комнатах будете, не знаю!

Постараемся, мол, угодить вам, сударыня...

Это я ей буркнула сдуру-то, слышь.

 Да вы, говорит, все одно говорите... знаю, мол, я вас: не одип десяток перепробовала! Как растете, мол, скотами, так скотами, мол, и помрете: никакой от вас тепериче благоваристи.

годариости! Сказала это и повела носом-то, да далеко таково — в самый угол. А и ей опять слуру-то, слышь, и брякви (страх была

я горячая в ту пору!):

— Почему, мол, сударыня, скотами: люди, мол, тоже... как есть люди!

Так она, слышь ты, государь мой, от этих моих слов-то просто задрожала, позеленела вся от барского гневу.

просто задрожала, позеленела вся от барского гневу.
— Ох, говорит, какая же ты вострая! видно, в бане давно
не была... смотри. говорит. ты у меня!

Погрозила мне сердито пальцем и прогнала нас к барошням. Пошли мы и к барошням. Младшая-то, как пас увидела. так и покатилась со смеху.

 Вот, говорит, чучел-то нам каких, Сашенька, навезли! И пошла, и пошла... А Сашенька, старшая-то, останавливает ес:

 Полно тебе, говорит, Леночка, без пути смеяться! Они ведь, говорит (на нас указывает), еще не одеты как следует, только что из деревни.

Ну, та булто унялась, присмирела булто...

Вы уж извините меня, — говорит (пам-то!), а сама,
 вижу, еле-еле только стерпеть может, чтоб не прыснуть, зпа-

чит. - Тебя, говорит, как, девушка. зовут?

Настей, мол. барошня.

 Ну, право же, говорит, Настя, пресмешное у тебя платье — модное, слышь, уж шибко... (выдумала же ведь вот

что сказать!). Ей-богу, не могу!.. - говорит...

И опять засмеллась, да звоико таково, слышь. Только, могу тебе сказать, государь мой, барошин оне били добрые; а смеялась пад нами младшая-то, надо быть, от ребячества своего. Это уж я опосля разобрала, как поогляделась малехонько на новом-то месте. Спервоичалалу и пас, слышь ты, все хорошо шло; только барин-от на меня нет-нет да и поглядит как-то таково нехорошо, что я уж и не знаю! Вот, государь ты мой, раз и посылает он моего Филинку в Моск-

ву, на неделю будто бы, слышь ты, за покупками разными, будь он окаянный!

Филиппушка мой и поехал; как барской воле прекословить станешь? Ладно, уехал. А в тот самый день-от бароня наша с баропиями на бал поехали; к вечеру это было. Я, слышь ты, сижу это в кухне, скучно мие таково стало плачу... Барин наш вдруг и приходит; заглянул в кухню – ушел. Погодя опять пришел, опять заглянул в дверь...

Ты, говорит, Настя, чего там делаешь?

Ничего, мол, барин; сижу.

Поди-ко, говорит, постелю мне лучше постеди...

Чего, думаю, ему так рано спать захотелось? Пошла. Прихожу я это к нему в кабинет, стала постель постилать, он и приходит. Подошел, да вдруг и обнял меня. Просто я так со стыда и сгорела!

Что вы это, барин! — говорю, а у самой руки дрожат.

 Да ничего, не бойся, говорит, вишь какая ты славная у меня, словно яголка спелая!

И полез, злодей, в губы целоваться ко мне... вот те Христос! А я его взяла, да руками-то и отсторонила от себя...

— Отойдите, мол, лучше, барин, от греха...

Сама вся уж, слышь ты, дрожу. Нет! он-таки свое: пристает да пристает! Взял меня вдруг, да и повалил на диван-от...

Спесивая уж, говорит, ты, ягодка, больно!

Как оп это мие сказал да на дивай-от меня повалил, я уж и не знаю, что со мной досиелось такое: так вот вся внутренность и заходила во мне! Я взяла, да оплеуху и зарядила ему что мочи было. Зарядила, государь мой; это я как перед богом говорю, что уж зарядила! Сама драда скорее на кухию; забралась в угол да и сижу плачу... Погодя оп опять, окаянный, приходит, сердитый такой, записка в руке.

 Где, говорит, Настасья? — у повара Степана, слышь ты, спросил.

— Да вон в углу, мол... плачет.

 Ладно! говорит. Ты, Степан, возьми, мол, эту записку да отведи ее с ней к частному приставу в полицию... Слышишь?

- Слушаю, мол.

Привели меня к частному. Вышел он, посмотрел на меня...
— Нагрезила, мол, видно, сударыня?

Я молчу. Он записку прочитал...

 Барин, мол, твой вот чего мне пишет: просит, чтоб я тебя на ночь в темную запер, а завтра поутру попотчевал хорошенько березками... Умней, мол, будешь, не станешь вперед грубить барину... Посадить вот ее!

Я ему в ноги: заплакала...

Простите уж, говорю, в первый и в последний раз!

А рассказать, как все дело было,— не могу; это стыд пашел на меня втупоре, что вот, кажется, лучше бы живьем провалилась на месте, только это бы не рассказывать!

Слышал я уж это, говорит, матушка, не от одной тебя!

Запереть, мол, ее!

Так я и промодчала. Заперли меня в темпую. Духота там, вонь такая, что не приведи господи! Натернелась я в эту ночь всякого горя, государь мой! Как только вспомню, что завтра,— меня в лихорадку. Думала я это, думала... всю почепьку напролет думала, да к утру и надумалась... Как проспулись это все в полиции, то я и говорю ундер-офицеру, окошемо там такое узенькое было, так через него, съвшь:

 Сходи, мол, господин служивый, к своему частному да скажи ему, что мне беспременно надо сейчас с ним повидаться

Тот и ношел, слышь ты; добрая, знать, душа была... Позвали меня к частному.

 Чего тебе там, спрашивает, али нетерпение такое большое? Успеешь, мол, еще отведать березовой-то кашки; рано уж шибко проголодалась!

Я, мол, ваше благородие, не за этим вас спраши-

вала... — Так за чем же? — говорит.

 Везите, мол, меня сейчас к губернатору, а то опосле чтоб отвечать не стали: мне, мол, ему нужно важную тайну открыть...

Частпый-от так на меня и уставился.

Да ты, говорит, девка, в своем ли уме?

В своем, мол, в девичьем...

Ты, говорит, подумай прежде: это ведь дело не шуточное!

... Чего, говорю, тут думать? думано! Знаю, мол, что пе шуточное дело, за этим и пришла!

- Ну, коли так, говорит, так постой...

Стал он это по горнице своей расхаживать взад-вперед; ходил, ходил — сел. Посидел малехонько — ушел куда-то.

ходыя, ходыя — сея. посидея малехонько — ушея куда-то. Погодя выходит он это ко мне в мундире, при шпаге, как есть во всей форме ихпей...

Нечего делать, говорит, поедем.

К губернатору, слышь ты, поехали. Частный-от спервоначалу сам к нему пошел, а мне обождать велел. Ждала я, ждала — насилу дождалась. Высунулся он из дверей, рукой мие машет.

Иди, мол, к его превосходительству.

Оробела я шибко, одначе вошла. Губернатор-от так прямо сам и подошел ко мне, только строго таково взглянул, слышь.

Чего же, говорит, ты мне, голубушка, скажешь?

— чето же, говорит, на мне, голуоушка, скажень:
 — Я, мол, ваше превосходительство, при их благородии
 (на частного ему показала) ничего не могу сказать.

Выйдите на минуточку... — частному говорит.

Частный вышел.

Ну, говорит, рассказывай тепериче, голубушка.

 Моя речь, мол, ваше превосходительство, коротка будет...

Нужды нет, говорит, все равно рассказывай...

 Меня, говорю, вчера мой барип в часть посадил да еще выстегать велел сегодня; а вины, мол, за мной никакой не было, окроме того, что они сами...

А кто, говорит, твой барин?
 Почмейстер здешний, говорю.

— почменстер здешнии, говорю.

А губернатор-от приходился кто-то сродственником нашему-то барину. Ногами, слышь ты, он на меня затопал, как я почмейстера-то назвала...

 Так ты, говорит, только за этим-то меня и обеспокоила? а? Да как ты смела, кричит, а? Ах ты... такая-сякая!

Извини уж, государь мой: стыдно тепериче и впотьмах-то сказать, как он меня втупоре всячески обозвал... Одначе я приободрилась, как он ногами-то затопал...

 Так и смела, говорю, потому, если меня выстегают, я чего-ипбудь сделаю...

Чего, говорит, ты можещь сделать?
 Ревет, слышь ты, одно слово, ревет.

— Мало ли, мол, чего, ваше превосходительство, могу сделать!

— A! — захайлал. — Так ты еще воп с чем ко мне при-

Скверно таково опять выругался.

Господин частный! — ревет. — Господин частный!
 Пожалуйте сюда...

номалуите сюда...
Вошел частный: бледный такой из себя сделался, оробел,
нало быть. Губерпатор-от. слышь ты. и на него прикрикнул.

 Чего, говорит, вы меня всякими пустяками беспокоите! А? Извольте, мол, сейчае домой ехать, да чтоб вперед у меня этого не было! А ее, говорит (на меня показал), выпороть. Поклопился он это нам, да пизко таково, и хотел уйти. А я ему вслеп-от:

 Попомните же это, говорю, ваше превосходительство, что если какой грех случится, на вашей душе будет.

Хорошо, хорошо, голубушка! — говорит. И ушел.

Повез меня частный сызнова в полицию, всю дорогу рутался: ошть меня в темпую, слышь ты, заперли... Сляку я элся, а уж час двепадцатый на дворе... Слышу: шум в десятской, пароду много... Посмотрела в окопиечко: розги принесли, лавку середь полу поставили... Кличут меня, дверь мне отперли... Не могу я, слышь ты, цти: отнялась просто поженьки... дрожу вся... Вывели меня, рабу божню... Глижу: частный прицел...

- Ну-ко, сударыня, говорит, изволь-ка ложиться...

Стою я как каменная: зубы, так те, слышь ты, словно на крещенском морозе, так вот один об другой и стучат... в всюто меня быст, быст... Вот, государь ты мой, как послышала я это, и схватилась рученьками-то за голову... А частный-от, тиран, и приметил это...

 Не бойтесь, сударыня! — говорит. — Туалета вашего не изомнут... Берите, — говорит, — ее! Чего на нее смотреть!

Как это они меня взяли, да положили на лавку-то, да как подолишко-то мне заголили... извипи, государь мой... так я, слышь ты, такую в себе силу почувствовала, что так вот, кажется, взяла бы в руки всю эту ихнюю полицию, все это строение то есть, да и закинула бы в тридесятое нарство: шесть человек, слышь, насилу меня удержали! Только уж как домой привели — этого не помню... Вот те Христос, не помню! Туман такой в голове у меня доспелся... Опосле малехонько опамятовалась; стыдно мне таково стало: ну не могу, слышь, глядеть на человека, да и шабані! На лбу у меня то есть как булто огненными словами написано, что тебя в полиции стегали: всякий, мол, как взглянет, так сразу и прочитает... А плакать я, государь мой, не плакала; и рада бы, ла слез, как на грех, втупоре не было... Барошни все ко мне приставали с ласками своими разными, только мне уж не по того было... Ну, вас! думаю: отойдите, отвяжитесь вы от меня, барские дети! И задумала я, государь мой, думу... крепкую думу... совсем сумасшедшая была я втупоре! Вот, государь ты мой. как улеглись это все в доме-то, я и пошла в баронину спальню... Подощла к дверям-то, послушала: спит... Лаппо! пумаю себе. А барошни-то у себя, в другом покое, почивали. А у барони-то ночник горел; такое уж у ней заведение было; светло не светло, а голову человеческую от подушки отличить можно... Подошла я это к самой, слыпь, ее кровати, еще послушала: снит крепко; а лицо такое злое... А я с собой из певичьей, слышь ты, полушку принесла. Поглядела я, погляледа на бароню-то да подушку-то ей к лицу и прижала: не называй, мол. нас больше скотами, сахарные барские уста! Так я, государь мой, втупоре ее и порешила... просто она у меня и не пикпула; только маялась шибко — билась. Ахти-хти-хти, господи, господи! А с вечера я еще в завозне топор припасла... Пошла отыскала я его — да к барину... Сама прожу вся, и в голове туман, а на ногах крепко стою... Ошунала я у него голову-то, слышь ты, да обухом-то его и брякнула по лбу... и пошла направо да налево, направо да налево... топором-то, слышь! Уж и не номию я, не знаю, чего это со мной такое доспелось втупоре... только я как полоумная была! Выбежала я это на улицу, а ночь-то была светлая. месячная... Гляжу: на платьишке-то у меня кровь все, а оно такое маркое было — желтенькое, слышь, как сейчас помню... Как увидала я кровь-то, и побеги, да прямо к губернаторскому дому... Прибежада я, слышь ты, позвонила... Лакей ихний мне навстречу вышел, нарядный такой, важный... Хотел он было мне под самым носом дверь припереть, да я, государь ты мой, прямо в залу да посредине-то и остановилась, как есть вся растрепанная да в крови... А гости у него сидели, и людно таково их там было: все барони да кавалеры. да все нарядные такие... Побледнел ведь губернатор-от, как меня увидал! слышь,

и гости-то его все тоже побледнели, али уж мне втупоре так показалось... Не дала я это им опомпиться, показала губернатору-то на кровь-от на платьишке, да только и вымолвила:

 Вот, мол, полюбуйтесь, ваше превосходительство, на свое греховное дело! Сдержала, мол, я свое слово!

Да так тут, на месте-то, где стояла, об пол и грохиулась... Ахти-хти-хти-хти, господи, господи! Опосану, как я уж в остротее сидела, губернатор-от, этот самый, приезжал острог осматривать: прокурор с пим был. Вошли они это и в нашу половину. Губернатор-от меня и заметь.

 — Это, мол, не почмейстерская ли девка? — у прокурора спрацивает.

А сам-от побледнел весь.

 Точно так-с, — говорит прокурор, — она самая. За то, мод, и за то судится...

Только губернатор-то ведь не дал ему сказать...

— А! — говорит, да глухо таково. — Знаю. Ах ты... сибирячка этакая! Залохея, слыны, совсем: повернулся, да и вышел скоре-

шенько таково. Вот с этого самого, государь мой, и прозвали

меня сибирячкой да так и зовут все, Спервоначалу меня бабы острожные так прозвали, вяннь, оне слышали, чего губернатор-от мне сказал; а после и Филиппушка стал меня так звать, поглянулось ему, слышь ты... Так вот я, государь мой, и нопала опять на свою родимую сторонушку... Кнутом ведь, слышь ты, меня били: с тех самых пор вот спинушка-то и болит к ненастью — ломит, слышь... Ахти-хти-хти-хти, господи, го

Старушка остановилась, едва переводя дух. Хотя в избе было и темпо, но мие как-то сердцем виделось, что по увядшему лицу ее текли горячие слезы, такие же юные и свежие, как ее рассказ, такие же горькие, как его содержание, и такие же мучительные, как ее душевная рана, не заживдиая вполне до такой глубокой старости!

 — А с Филиппом-то, бабушка, вы так уже больше и не встречались, что ли? — спросил я погодя, когда она немного поуспокоплась.

— Чего ты это, государь мой! а старик-от мой на что? Он вель и был Филипка-то!

Неожиданность этого ответа чрезвычайно сконфузила меня: я только теперь вспомнил, что действительно хозянна моего звали Филиппом Тимофеичем.

— Да он еще чего сделал, Тимофенч-то мой! — прибавила неожиданию старушка, видимо довольная своей памятью.— Он вот какую, государь мой, штуку удрал... Как приехал ва Москвым-то да как про мени ему все рассказали, он и поди к губернатору: «Зася ты, мол, ваше превосходительство, мою Насто! Подлец, мол, ты!» Вот чего! Так мы по одной дорожке е ним и пошли; он верь это нарочно для того и сделал. А обвенчались уж мы с ним здесь, на поселении то есть, много годков спуста. А только, могу тебе сказать ис хвастаясь, государь мой, я ему в руки досталась как есть голубщей невинной... вот те Христсс! Хоть сго самого спросии. Это уж как перед богом! Одначе, государь мой, приятного тебе сна желале! — заключила со вадохом старушка.

Я от всего сердца пожелал ей того же. Но сам я долго не мог заснуть: перед глазами у меня беспрестанию воставала, со всеми своими действующими лицами, эта вопнощая драма, ежедневная, правда, по, может быть, потому вменно и неведомая счастлявым и сильным мира сего... Зато, когда на другой день я проснулся в одиниадцать часов утра, мие живо почувствовалось, что пигде еще не засыпал я, совершенно учеренный в своей безопасности, с таким наслаждением и беспечностью, как заснул под кровом этой энергической нары!

День стоял чудесный: теплый, светлый. Лошади мои были уже готовы. Вся семья вышла проводить меня, как родного,

до ворот своего дома.

Я, признаюсь, едва не заплакал, садясь в кибитку: так мне было жаль оставлять этих добрых, простых людей... Сын хозянца, красивый парець, каких мне редко удавалось видеть, молодецки вскочил на козлы. Сестра вынесла ему позабытью рукавицы; он игриво ущинул ее за шею, а она поправила ему за это волосы под шапкой...

Ну, с богом! Трогай, парень! — заключил хозяин наше

трогательное прощание.

— Напредки просим тебя, государь мой! — клапялась мне любовно старушка. — Лихом не поминайте! Смотри, Вапя, шапку не поте-

ряй! — кричала Дуня. Но мы уж мчались во весь дух свежих сил...

# mananamanamanamanamanam

# МЕДНЫЕ ОБРАЗКИ

Рассказ из путевых, впечатлений

роездом из Петербурга, за несколько станций перед Нижнеудинском, на одной из них я вышел из моей неуклюжей кибитки напиться чаю. Дело было поздним вечером. В станционной комнате не оказывалось ни одной души, кроме косоглазой русской бабы аршина полтора в талии да старика лет шестидесяти с совершенно седой и несколько курчавой головой. Я нашел эти две души в соседней камере, на полу, спящими с таким блаженным свистом и храпом, что я догадался бы о их присутствии там даже и тогда, если б был глух на оба уха. В дороге, господа, человек, как известно, делается страшным эгоистом, и потому, как я ни гуманен, а всетаки неминуемо прищлось разбулить милую парочку. По совершении этого процесса, не очень-то, впрочем, краткого, старик оказался станционным писарем, а косоглазая баба временной подругой его пустыннической жизни. Они засуетились, баба побежала ставить самовар, а писарь принялся с необыкновенным жаром рыться в почтовой книге, совершенно бессмысленно, я думаю. В ожидании чая я приютился, как мог, удобнее на каком-то длишном сундуке - и вздремнул. Шипенье массивного самовара, слегка напоминавшего талию косой бабы, и не менее массивный голос этой последней — вырвали меня из сладкой дремоты. Засуетился я в свою очередь. По-моему, нет ничего несноснее, как пить чай одному на станции. Я, надо вам сказать, человек общественный, и потому какое бы то ни было общество составляет для меня всегда первую насущную потребность. На этот раз, за неимением ничего лучшего, жертвой такой моей потребности должен был оказаться, как вы и сами догалаетесь, станционный писарь,

— Не хотите ли чаю? — спросил я его как можно мягче.

 Покорнейше благодарим-с; кушайте сами на здоровье: вы человек дорожный, а мы, значит, люди на месте. Кушайте-с, кушайте-с.

 Да нет, отчего же? Вы не помещаете мне, и я вам также. Покорнейше благодарим-с, кущайте-с...

«Не податлив, старый, — подумал я. — Постой! попробую с другой стороны».

- Коли не хотите чаю, так, может, стаканчик рому выпьете? — продолжал я опутывать мою жертву, как паук муху. — Не пьем-с...— отвечали мне даконически.
- Так хоть просто посидите со мной, потолкуемте...—
  настанвал я
  - Это можно-с...
- За сим кратким ответом жесткая жертва моя, оторвавшись от почтовой книги, медленно выполала из своей каморки и, как-то ободрительно утерши пос большим пальцем левой руки, приблизилась к самовару. Теперь только я рассмотрел это лино; поо было очень выразительно и оригивально, а в больших слезящихся глазах ясно проглядывало присутствие того, что по-русски обыкновенно выражается
- словами: «себе на уме».

   Садитесь, пожалуйста, сказал я, подвигая ему стул.

  Жертва моя молча села, но только не на стул, а поодаль
  от меня на сундук. Воспользоваещись этой минутой, я налим стакан чаю паноловину с ромом и поставил на сундук воз-

ле жертвы.

— Выкушайте-ка, без церемонии, стаканчик на сон гря-

На этот раз стакан был принят, не знаю уж почему, без малейшей отговорки, поставлен блюдечком на все пять пальцев правой руки, а затем не прошло и десяти минут, как я налял ему в другой стакан, подбавив туда как можно больше рому. С подовины этого, второго, рокового стакана жертва моя печаянно обнаружила способность и стремление к мышлению в следующем аформаме:

Невеселые понече люди пошли, сударь!

— Как так?

Я начинал интересоваться моей жертвой.

 Да уж так! Нет то есть прежней забавы в людях, лядащие пошли.

Ну, а в ваше время веселее жили, что ли?

 Известно, веселее; веселые, сударь, в мое время люди ывали...

Кутили, что ли, много?

Кутили не кутили, а, значит, все нараспашку.

Жертва моя окончательно получила в эту минуту высокую цену в монх глазах, и я распустил шире мою паутинку.

— Да разве и теперь не живут многие нараспашку? — возразил я лукаво.

 Не то! — отвечал писарь с каким-то особенным жаром, махнув рукой в угол: - совсем, сударь, не то!.. Вот хоть теперь, к примеру сказать, был у нас здесь исправник, забыл по фамилии как, годков двадцать ведь будет, как он у нас был. - развеселый был человек, можно сказать!

Что же он? — спросил я, навострив уши.

 Шутник был, значит, большой. У нас это, знаете, проживал здесь мужик, богатый-пребогатый, не то раскольник, не то православный, а так, знаете, старой веры малехонько придерживался. У нас ведь здесь, окромя станции, деревпя большая. Только этот мужик кремень был, скряга, выжига такая, что упаси господи! А честный был мужик, пельзя напраспо сказать. Даром он это, таперича, никому не даст, хоть вот, значит, губернатор сам приезжай. Ну, если дело какое - вывалит! Это уж беспременно, что вывалит... сотню вывалит, а то еще и две, пожалуй! не постоит... А исправникто наш, знаете, все это у него с приезлу останавливался: лижется он около мужика, лижется — ничего не вылижет! С тем и уехал, значит, всякий раз, с чем приехал... понимаете? Накормит, напоит - уж это, значит, отлично, и уложит мягко, а дать - ничего, таперича, не даст! Больно на него за звто грыз зубы наш исправник, за звто, значит, самое, что не дает ничего.

 Уж подведу, говорит, я эвтова мужиченку под тысячонку!

А сам это ничего - смеется: добрая ведь душа был, шутник такой! Вот это раз, в Иркутском, гулял он, исправникот наш, с заседателем, с нашим же, по Большой улице, значит. Слово за слово, разговорились они, примерно сказать, о своей пастве, которая-де овца больше шерсти дает. А заседатель-то, знаете, вдруг и брякни исправнику:

- Вы-де, говорит, все еще со Степана взять ничего не

можете?..

А Степаном-то, зпаете, звали эвтова самого мужичка вы-Вот же возьму! — говорит исправник: — нонече же во-

зьму! А не возьмете, — говорит это заседатель-то ему: под-

стрекает, значит. Исправник-от и разгорячился: стыдно ему стало, надо

быть - потому дело плевое...

- Хотите, говорит, об заклад побъемся, что возьму?

Хочу, говорит, давайте!

- А что, говорит, идет? - это исправник-то. - Хотите, говорит, так: если я нонече со Степана возьму, так вы мне, значит, должны соболей жене на воротник представить; а коли я проиграю. — я вам две дюжины, двадцать четыре бутылки, значит, шампанского выставлю. Вы, мол, еще молоды для соболей-то, да и женки у вас нет, а шампанское на здоровье выпьете. Идет, что ли?

Идет, говорит.

Заседатель-то, значит, согласился. Ну, и ударили по рукам, тут же, стало быть, на улице,— и разошлись, значит, по домам. Голько этак с недельку прошло, нагрянули они оба к нам вместе. Заседатель остановился у старосты Микиты, а исправнието прямо на двор к Степану. Исправник такой ласковый приехал; все это, знаете, Степана по плечу треплет да и приговаривает: каково же, мол, ты, Степапушка, поживаешь? А тот, знаете (дивно ему это), только и знает, что кланиется сму в пояс:

— Ничего, говорит, ваше высокоблагородие, живем маломальски вашими милостями. Супружница ваша все ли, мол, в добром здоровье, ваше высокоблагородие?

Ничего, говорит, здорова, здорова; тебе кланяется.

Покорнейше, мол, благодарим!

А сам это, знаете, исправник-то, значит, все осматривается кругом. Видит это оп, слышите, что Степан-от один себе в избе, и говорит ему, да ласково таково:

Поди-ка, говорит, Степанушка, позови ты мне старосту, да и понятых: надо, мол, о поведении поссленцев расспросить; да уж за одно попутье и засслателя повести.

Ну, Степан-от, знаете, и пошел. Ладио. А у пего, знаете, у Степана-то, в углу избы всё медиме образик стояли. Этакие уж попече редко попадаются: со створкоми, значит. Вот, сударь ты мой, как Степан-от это ушел, исправлин-то возъми да и переверня все образки-то вверх потами. Сделал еебе дело, еел на давочку, сидит да ждет, усмехалсь: собольки-то, мол, теперь женушие на воротник беспременно будут! Воротился, Степан, староста пришел, полятые с ним, ну, и заседатель, стало быть, тут же.

— Здравствуйте, здравствуйте, ваше высокоблагородие! Поздоровкались, значит. Помолчал наш исправник ма-

ленько, да и брякнул:

Староста! — говорит: — сей человек (на Степана указывает) какой у вас веры?

 Известно, мол, батюшка, ваше высокоблагородие, православной, надо быть, ему веры.

А исправник-то Степану:

Ты, говорит, Степанушка, какой веры?

Православной, мол.

 Нет, врешь! — говорит: — какой, говорит, ты православный; раскольник ты, бестия, вот что! Посмотри, говорит, это образа-то у тебя как стоят? Староста! Это, говорит. что такое? Это ведь, говорит, ересь сущая! А! говорит, ты тут, Степанушка, новый раскол заводишь, вот оно что! Понятые! - кричит: - вилели?

Вилели, говорят.

Староста! вилишь? говорит.

- Вижу, говорит, батюшка, ваше высокоблагородие Степан, энаете, стоит, как угорелый, да только посматривает во все буркалы; посмотрит это на образки, на исправника посмотрит, да и опять на образки. А исправник-от. шельмец, почесывает за галстуком да и говорит:

Надо, мол, акт составить: дайте-ка мне сюда бумаги.

перо да чернила.

Сходили, принесли.

- Садитесь-ка, говорит, Антон Матвенч (это он заседателю, эначит), да пишите. И стал ему подсказывать: тысяча восемьсот, мол, такого-то года, так и так, мол, - и пошел... А тот, эаседатель-то, и пишет, Смотрел это, смотрел на них Степан, за ухом, почитай, раза четыре поскребся, да и бух в ноги исправнику.
- Помилосердуйте, говорит, отец родной! не погубите! Это, говорит, не я... Это, мол, надо быть, ребятишки малые играли да перевернули образки-то... мы, мол, эвтакими делами не занимаемся, ваше высокоблагородие, как вам известно...
- Ничего, говорит, брат, известно! Я уж. говорит, Степанушка, давно за тобой эвти грехи-то приметил: давно, говорит, до тебя добираюсь - вот что! Пишите, говорит (заседателю). Чего с ним толковать... мощенник!

А Степан-то это опять за ухом поскребся-поскребся да и говорит, тихонько таково, исправнику-то:

- Ваше высокоблагородие, пойдемте, мол, в кут; я вам

там во всем покаюсь, всю душу то есть выложу!

- Пойдем, говорит, выложи душу; посмотрим, какая она у тебя: христианская или раскольничья...

Пошли в кут.

пвести, мол. выложим.

Исправник-то и говорит шепотком, эпачит:

 Ну, выкладывай, мол, душу... А Степан ему в ответ, шепотком же, значит:

 Мне, мол. ваше высокоблагородие, чего душу выкладывать; я, мол, тут ни в чем не повинен, а только, мол, срам мне большой выйдет... Так уж, говорит, не посрамите: рублей А исправник-то и вскинулся, да громко таково, почитай, на всю избу, инда курицы в шестке встрепенулись:

 Ах ты, сучий сын! Что-о-о? двести рублей? Н-е-е-т, шалишь, парень! Тут, брат, не двумястами, а тысячами двумя пахнет! Дело-то ведь это уголовное! ты как думал?

Степан, примерно, опять поскребся:

Шестьсот, говорит, положу...

Ни-е-е-т! — говорит: — ловок больно будешь! Последнее слово: тысяча!
 Торговались они это, торговались, сударь ты мой, да ведь

так на тысяче ассигнациями и положили. Выходит это исправник из кути-то, посменвается, посматривает на заседателя да как тыкиет ему под нос красненькими-то.

- Что, говорит, Антон Матвенч: чья взяла?
- Ваша, говорит.
- А собольки, мол, когда?
  - Через неделю, говорит, представлю.
- То-то вот и есть, говорит, батенька, молоды! А уж шананским напою... Не в счет! Пойдемте, говорит. А вы-де, братцы (это он старосте да попятым), тоже ступайте себе по домам; дело это, мол, я разобрал сам: клип — так клином и выпиб!

Вот оно и поди! В тот же день он от нас так и уехал вместе с заседателем... Такой был шутник, ей-богу! Нонече уж таких веселых людей нету-с!

Станционный писарь поставил на сундук свой допитый стакан и выразительно помотал головою.

- А ромец хороший-с! заметил он тоном знатока;
- То-то же и есть; а вы еще отказывались...
- Да мы ведь, знаете, только с хорошими людьми пьем-с... Лошадей прикажете закладывать?
  - Па. пожадуйста.
  - Заложим-с, заложим-с...

Ускав через несколько минут с этой станции на тройке измученных лошадей, я долго размышлял дорогой, под звуки неотвязчиво и нестерпимо-скучно звеневшего колокольчика: действительно ли нет у нас имне таких веселых людей, как этот исправник? И все мие мерещилось, что подобные «шутилики ветречаются изредка и в паше певесслое времил.

## <del>AAAAAAAAAAAAAAAAAA</del>

# СУТКИ НА СТАНЦИИ

Рассказ из путевых, впечатлений

имисе утро. Крошечное село Крутые Лога, или, говоря официальным языком, Крутоголовская почтовая станция, только что проснулось; по крайней мере, дым так и валит воронкообразными столбами из инзеньких труб, застилая собою и без того хмурое небо. Сказать положительно, который теперь час, решительно невозможно. Во всем селе только пвое часов, у смотрителя да у священника. Но смотрительские часы остановились еще месяц тому пазад: «устали, мол, все холить на ходить без починки», так что смотритель записывает уже приход и отход почты не по ним, а по расписанию губериской конторы, висящему в березовой рамке над его супружеским ложем. Правда, на одни сутки он и вообразил было себя часовым мастером; разобрал все колеса и выдул из них столько пыли, что присутствовавшая при этой оперании смотрительща наже чихнула раза три, обозвав тут же сгоряча своего сожителя «проклятым копалой», причем поныталась было доказывать ему, не понимая, конечно, назначения губернской конторы, что это ее дело, а не его, смотрителя; но старик никаких резонов не принял и до позднего вечера провозился с разными впитиками и колесиками. Как бы то ни было, только за почь, и должно быть — не кто ипой, как враг рода человеческого, так ухитрился перепутать всю эту и без того мудреную механику, что смотритель на другой день решительно не мог взять в толк, каким бы родом привести ее в прежний порядок, и паконец решился сложить «как бог на душу положит», отчего к концу работы внутри часового ящика и получился вместо обычного механизма — чистейший кавардак. Это не помещало, однако же, смотрителю повесить часы на старое место, с глубокомысленным лицом толкнуть маятипк. Но бедняжка только крякнул: «Вот тебе, дескать, и раз!» -- и затрясся как в лихорадке; тем дело и кончилось. Что же касается священиических часов, то хотя отец Прокофий, по свойственному его сапу смпрению, и не

доходил до подобного импровизаторства, по вот уже другая педеля, как он в разъездах по требам. Часы у него суточные,

а попадья как на грех отличается преимущественно способпостью не уметь делать именно того, в чем не затруднилось бы и малое дита, так куда уж ей заводить часы. «Не решаюсь без батюшки», — заметила она раз по этому поводу одной деревенской бабе, да так все и не решается.

Надо полагать, однако ж, что уж час восьмой есть на дворе. Именитый крутологовский граждании Максим Филипным Мясинков, оп же и почтосодержатель станции, натачул уж новый полушубок и опоясывается синим кушаком — значит, на улицу собирается; а раньше других у него и заводу нет выходить из избы. Косоглазая и невыразимо-сдобная сокительница его, Анисья Петровна, давно успела коров подоить и сидит теперь, «чайком балуется»; а это уж несомненный признак, что не очень рано на дворе. Супруги бесслуют.

Куды эфто, Филиппыч, собпраетесь?

Да смотрителя надо сходить проздравить...

Молчание.

Чем будете проздравлять-то?
Па зелененькую все надо...

 Да зелененькую в Молчание.

Поди, и двух будет?

Нет, видно — не будет!
 Супруг сердито сплевывает

Супруг сердито сплевывает; супруга наливает себе шестую чашку чая.

Чайку бы выпили на дорогу...

 Пей, коли влезает. Што мне в ней, в траве-то в эфтой: у смотрителя водки вынью...

Все бы чашечку...

Ну тебя с чашечкой! Пристала. Право, пристала!
 Молчание; угрюмое расчесывание боролы.

 Поди, и мне надоть пойти к Марье Федоровне с поздравкой?

Эфто ваше дело, бабье...

Супруга наливает себе седьмую чашку.

 С молочком-то как славно пить: выпил бы ты одпу чашечку, ей-богу...

Это чего же ко мне баба-то пристала? Тъфу ты!

Недовольное молчание с обеих сторон.

— Однако и мне чего-нибудь снести Марье-то Федоровне?

Ну, и спеси.Не знаю, чего снести-то?..

Коли не знаешь, так и толковать нечего.

Молчание. — Курочку ли, чего ли спести?..

- Ну, курицу неси.
- Онять же, чтоб замечания не было от нее какого...
   Не поэместерша не побрезгует. Каки таки твои доходы-то? Много у нас с тобой доходов-то!

Молчание,

- Тоже пе нищие какие, поди...
- Толкуй с тобой!

Супруг надевает шапку и рукавицы.

Не то снесу уж ей курочку да петушка?

— Да неси ты, леший тебя дери, что хошь! Мне-то како дело. Как банный лист пристала!

Супруг хлопает дверью и удаляется, все еще ворча себе пос: «Пристала как банный лист, право». Супруга паливает себе восьмую, вряд ли, впрочем, последиюю чашку, раздумывая вслух: «Спесу уж либо ей петушка да курочку?»

п

В ямской избе тоже идет беседа, но только беседа не в одиночку, а гуртом, в несколько голосов разом.

Робята, кто вчерась кульера возил?
 Пайков, нало быть. Лемка.

Паиков, надо быть, Демка.
 Ты, что ль, Демка, кульера возил?

— Я. — Он, братцы, теперича и говорить не стацет с важ-

ности...

- Ты, што ли, язык-то у меня съел?
- Оп те сколько, Демка, на водку дал?
- А те што?
- У него, робята, эфта водка те в зубах засела посейчас выплюнуть не может...
  - Ой ли?
  - Право слово, так.
  - Взаправду, братцы, у него щока спухла...
  - Глаза v те, видно, спухли, пучеглазый!
  - Смех.
  - Ишь кульер-от как его навострил!
  - А ты б ему, Демка, сдачи, брат...
    Нельзя! Больно крупную закатил.
  - Размену, значит, не хватило?
- Был, да просыпался дорогой больно уж хлестко гнал.

#### Общий хохот

- Ты, Демушка, ужо сальцом на ночь помажь...
- Што ты, паре! Девки любить не будут.
- Не булут, што ли?
- Ей-богу, не будут; Машка смотрительска первая наплюет в харю. Нешто он уж и за Машкой нонече приударил? Эку
- кралю выбрал!
  - Ему, братцы, и смотрительска свинья впору... Во как, брат Лемка, нонече!
  - Хохот на всю ямскую.

Приземистый и рябой Демка, парень лет восемнадцати, забивается при этом в самый темный угол избы и только пыхтит, поглядывая на всех исподлобья. Входит ямщик молодцеватого вида. Слыхали, робята; смотритель понече опять запьет?

- Hy?!
- Поглядите, што запьет.
- Ты почему знаешь?
- Чин получил. Сичас у подрядчика был Аписья сказывала. Сам-то проздравлять пошел.
  - Эво как! Какой же теперича на нем, братцы, чип будет?
  - Хто его знат! Первой, стало быть.
  - Нешто он покедова без чина был?
  - А ты как думал? Мо статься, эфто второй?
  - Куды те! Ему и с эфтим-то не справиться.
  - А я думал, братцы, он у нас с чином.
- Был чин-от, сказывает Анисья, да не настоящий, не хрешеный, значит...
  - Ну, теперича беспременно загуляет.
    - Загуляет эфто верно.
    - Теперича держись, робята! Как раз порку задаст. Задаст же и есть, братны.
  - Демке, паре, первому достанется...
  - Перво-паперво ему.
- Смех. Што ж, братцы! Пойдем, што ли, смотрителя проздравить?
  - Поди-ко ты, бойкий, сунься...
  - Што ж так?
  - Он те проздравит!
  - На радостях ничего... Толкуй-ко ты, малый!

- Прогонит, ребята.
- Не прогонит. Осенесь прогнал.
- Осенесь друго дело.
- А може, братцы, што и волкой угостит?
- Ладно на свои выпьешь.
- Што ж! Не зверь он какой... Известно, не зверь — не съест.
- Чаво ж гуторить-то попусту идти али нет? сказы-

вайте. Молчание и общее раздумье. На дворе слышится звук почтового колокольчика. Все снова оживляются: даже Демка

- вылезает из угла. - Никак, робята, тройка бежит?
  - Надо быть, тройка. Тройка же и есть, паре!
  - Чья очередь-то?
  - Миколки Копылова никак.
  - Пошто моя-то? Андронникова.
  - Ero pase?
  - Ero.
  - Микита, беги к Андронникову.
  - Чаво бежать-то: сам услышит. - Може, кульер.
  - Типун те на язык-то! что больно часто.
  - Не пошта ли, ребята?
  - Поште рано прибежать.
  - Коли, братцы, кульер Дёмкина очередь... Ero!
  - Известно, его.

Смех.

Два-три ямщика уходят, почесываясь. За перегородкой, слышно, кто-то молится вполголоса,

Парфен! А дядя Парфен!

 Господи помилуй! Господи помилуй! Дай богу-то помолиться... Господи помилуй!

Де у те новыя-те постромки?

 Господи помилуй! Господи помилуй! Спроси у Орины. че-орт! - она убирала. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!

Еще двое уходят. Дядя Парфен молится учащениее. Ямская мало-помалу пустеет.

Перед самым крыльцом станции стоит огромная кошева. Полсленоватый ямщик - вся борода и усы в ледяных сосульках — медленно выпрягает лошадей. В кошеве сидит госполин в енотовой шинели, с гражданской кокардой на фуражке; рядом с ним толстый купен в громалной песновой шубе. Ямщики кучкой стоят около экипажа, похлопывая от времени по времени погой об ногу. Одни осматривают полозья, другие пробуют рукой отводы; вообще, все суетятся, как будто делают что-то, в сущности же, ровно ничего не пелают. Максим Филиппыч, на этот раз уже в качестве ямщицкого старосты, угрюмо переговаривается сперва вполголоса, а потом все громче и громче с приехавшим ямшиком:

- По казенной эли по пастной?
- По ча-астной.
- Прогоны каки? Па-аровы.
- Не троенны?
  - Не-е.
- Чего ж не просили на тройку?
- Не ла-ает.
- Какова на холу-то?
- Бе-еда чажела: на подъеме совсем, наре, замаялся...
  - Клади-то, поди, довольно? — Е-есть
- Не увести на паре-то?
- Где тут на паре увезешь! Дай, господи, тройкой-то, вишь, дорога-то кака.
  - Замело, што ль?
    - Бе-еда, паре. по колено.
  - Этта у нас еще похуже пойдет... — Мот ли быть?
  - Ей-богу, право!
- Госполин с кокардой нетерпеливо высовывается из кошевы.
  - Закладывайте живее!
- За конями, ваше благородие, побежали. Сичас запрягать станем

 Беги, Степан, к Андронникову: де он там застрял? Проходит минут десять. Андронников приводит лошадей, что называется, одни кости да кожа. Начинают запрягать, Запрягают так суетливо, как будто вдруг пришло известие, что время сильно вздорожало. Поминутно слышатся разпообразные безалаберные голоса, начиная от самого забористого баса и кончая самым мизерным дискаптом.

- Савраску, што ль, в корень-от закладать хошь, Андроха?
  - Е-го. Ну, сто-ой, язви тебя! Тпрррру!
  - Постромки-те, робята, перевязать надоть коротки.
  - Де коротки-то?
    Да ты гляди: эфто што? Тпрру! Тпрру!
  - Гуж-от, паре, перетерся!
     Перетерся, што ль?
  - Перетерся, язви его! Тпрру!
  - Эко ты горе! Да, може, доедет?
  - Хто его знать! Може, и доедет.
     Супонь-от, черт, затяни крепче!
  - Супонь-от, черт, затяни крепче:
     Кулы его ищо тянуть-то?
  - Куды! ты вишь али нет?- ослаб. Тпрру!
- Сбегай, братцы, хто-нибудь за рукавичками, у Матрехи спроси.
  - Эка, парень, растеряха-мужик!
- Лягатся у тя Сивка-то, што ль? Сто-ой, че-орт! Тпрру!
  - Ляга-атся, будь она проклята!
  - Зануздывай, робята, поскорее!
     Вожжи-то ле? Тпрру! Тпрру!
  - Вожжи-то де: Гпрру: Гпрру
     Чаво он там проклажается?
  - Ташши скоре!
  - Леший!
  - Тпрррру!

Лошади, с грехом пополам, заложены; Максим Филиппыч, слегка приподняв шапку, подходит к кошеве с того боку, где сидит господин с кокардой.

- Прогончик, ваше благородие, здесь пожалуете...
- Сколько верст станция?
- За двадцать семь с половиной по расписанию то платится, да все двадцать восемь будут...
  - Сколько же следует прогонов?
- Рубль двадцать четыре копейки; по настоящему-то двадцать три и три четверти приходится...
  - На пару-то?
  - На тройку-с...
  - Я, братец, на пару плачу, а пе на тройку.
     Помилуйте-с! На паре теперь не увезещь...
- Я уж тысячу верст так проехал, а ты будешь мие расоказывать тут...
  - Дороги здешние не те-с...

- Рассказывай
- Нет, уж на троечку-то положьте-с...
- Ты, видно, брат, не учен еще? Известно, неграмотный-с.
- Ты мне, пожалуйста, любезный, эти глупости-то
- не говори! Сколько на нару? Почтосодержатель, не отвечая, оборачивается к ямщикам.

Андронников! На паре повезещь?

 Где же тепериче, Максим Филиппыч, на паре выехать с экой кошевой; сам знаешь, кака ноне дорога...

Да вон барин не дает на тройку...

- Положите уж на троечку-то, ваше благородие! Я вот тебе на той станции положу, шельма!
- Эвто как ващей милости угодно. Где же тут, робята, на паре выедешь? На паре тут никаким родом не выедешь, право; тут горы пойдут.

 Да по мне, хоть на шестерке вези. У вас всё горы, мошенники вы этакие!

Почтосодержатель приосанивается.

- Здесь, ваше благородие, мошенников нет... Мы не знам, каки таки и мошенники бывают, - от вас первых слышим. Здесь всё ямщики...
  - Что-о?
  - Ругаться, мол, не хорошо!
  - Ла ты что тут один за всех говоришь, а? Кто ты такой? Староста, значит: потому и говорю.
  - Поговоришь ты у меня ужо.
- Да мне што молчать-то?.. Тут енералы проезжают, да не обзывают всяко...
  - Ну, староста, цела у тебя, видно, спина!
- Известно, наша спина в казне застрафована. А вот, ваше благородие, вы лучше подорожную пожалуйте: надо еще поглядеть, каки таки господа вы сами то есть?
  - Раньше ты что лумал?
  - Прописать-то ее немного время встанет... Господин с кокардой нехотя достает подорожную. Почто-
- содержатель на минуту уносит ее и затем, с тонкой улыбкой на губах, возвращает по принадлежности. Так как же, ваше почтение, на тройку не положите?
  - Сказано тебе раз нет!
- Што ж. робята! Откладай не то одного-то коня... Пущай Андрошка парой везет шагом: к вечеру-то, может, будет на станции...

Между ямщиками происходит нерешительное движение. Купец что-то горячо шепчет на ухо своему спутнику. Господип с кокардой бормочет ему в ответ, нарочно громко, чтоб все слышали: «Постойте, вот я их проучу, бездельников!» и затем небрежно-важно обращается к старосте:

 Сколько, ты говоришь, следует прогонов на тройку? Рубль двадцать четыре копейки по моему счету выхо-

дит, не знай, как по вашему.

Получай! К кошеве робко подходит ямщик, привезший ее на эту станцию.

- Старому яміцику на водочку милости вашей не бупет ли?

— За что? Что семнадцать-то верст три часа вез?

— Ла, вишь, дорога-те кака ноне...

Тебя, скот, оштрафовать бы еще следовало!

И на том благоларим покорно!

Некоторые яміцики прыскают со смеху; другие насмешливо переглядываются. Почтосодержатель отходит от кошевы.

 Подержи хто-нибудь, робята, коренпика-та... Садись, Андрюха! Осторожне, смотри, парень, под гору-то спущайся. Микулинских увидишь — скажи, штоб беспременно сюда к воскресенью прибыли; шибко, мол, Мясникову надо. Перебору, смотри, нет - прогон весь получон.

— Лапно.

Ну, трогай с богом!

Кошева бойко трогается. Господин с кокардой высовывается из нее и на лету озлобленно грозит старосте пальцем. Можно еще расслышать его отрывочную брань:

 Будешь ты меня, подлец, помнить! Я тебе покажу-у!.. Почтосодержатель преуморительно посылает ему рукой в ответ популярнейший из русских масонских знаков.

 Нечего, слышь, тебе показать-то: чин-от у тя в Питере останся

- В закладе, што ль, Максим Филиппыч? — Па-а што, право! Звездочку эфту на лоб себе приклеил, - тоже ширится... Тьфу ты, опеныш!

Полдень. Это уж и без всяких часов можно сказать почти наверно: само брюхо подсказывает. У смотрителя гости: Максим Филиппыч с Анисьей Петровной. Смотрительские апартаменты, собственно говоря, одна комната с отгороженной ширмами крошечной спальной, чистенько прибраны, как перед рождеством или пасхой. На одном столе, у зеркала, стоит поднос с огромным графином местной водки и пол-

штофом местной же кабанкой ратафии. На закуску поставлен тут же, рятом, рыбный пирог с напрезанной в пвух-трех местах коркой, мизерного вида и крутологовского фасона. Другой стол, у ширмы, занят исключительно из всей мочи пыхающим самоваром и разнокалиберным чайным прибором. Особенный эффект производят на нем совершенно пожелтевшая от времени салфетка, связанная в тамбур еще давным-давно, чуть ди даже не «в дета невозвратного детства» собственными руками хозяйки, и груда сладких пирогов, похожих на то, как будто их почтенный автор, рассердясь на сии в полном смысле невинные создания, дал каждому из них по пощечине, прежде чем они успели побывать в печке. Марья Федоровна с Анисьей Петровной угощаются преимущественно китайской травой, ибо жилкость, испиваемую ими, никто не решится назвать вполне чаем. Максим же Филиппыч впвоем со смотрителем занимаются тоже преимущественно, по выражению сего последнего, «душеспасительной». Марья Федоровна пьет всего еще только четвертую чашку; Анисья Петровна, как гостья, сдедада уже значительный преферанс против нее. Смотритель еще только по пятой прошелся, а уж Максим Филиппыч, тоже как гость, собирается «клюкнуть» сельмую. Физиономия смотрителя на первый взглял ничем особенно не отличается, разве что только продолговатым картофелевидным носом подозрительной красноты; при дальнейщем же обозрении на ней открываются некоторые достоинства, впрочем, больше археологического свойства. Марья Федоровна — женщина в полном соку так называемого «бабьего лета». Гости не описываются - из приличия к гостям вообще. У того и другого стола идет беседа; беседа идет то в одиночку, то врассынную, Я это говорю тебе, Анисья Петровна, не как началь-

пица твоя, а, значит, по дружбе больше... — Я эвто очинно хорошо понимаю, Марья Федоровна,—

завсегды вами были довольны...

— Хоть теперь попадья: могла бы она, кажется, поздравить-то меня прийти? Не отвалились бы у нее ноги-то...

— Точно што оно и вам тепериче обидно, хоть до кого доведись...

Не корыстна у нас понадейка-то-с, Марья Федоровна?
 Ты, брат, в бабы-то разговоры не мешайся, а занимайся-ка лучше своим лелом!

 За нами дело, Миколай Семеныч, не станет-с; извольте дорожку проторить — замело-с...

Видел ты, как это устраивается?
 Бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк

смотритель наливает две рюмки водки.

- Тепериче-с понял.
- То-то!

 — Опять же я, Марья Федоровна, хочу и сама перестать к ней ходить; потому наговаривает она мне про вас все. Смотрительша-то ваша, говорит, дома лычком подпоясывается; а мне, мол. слава богу, батюшка кушаки из городу возит...

- У нас, поди, и во всем-то доме лыка не найдется, бесстыжая она этакая! Это, точно, раз кака-то я веревочкой обвязалась — в блузе была; не могла, знаещь, второпих-то кушака найти; а у меня булки в печке сидели, — вот она и говорит, бесстыжая...
- Сама-то тепериче она тоже не бог знает в каких платьишках ходит; онучей-то я ее тоже вилала.
- Эта штука-то, брат, недешево нашему брату обходится;
   я вот до него тридцать пять лет и три месяца откватал!
  - Известно, эку щедроту не скоро и выслужишь.
    - То-то!
- Бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк. Она это больше по теперешней ссоре нашей на меня несет...
- А я эвтого, признаться сказать, и не слыхала, чевотако v вас вышло...
  - Ка-ак же!

 Сказывала эвто опомнясь Марфушка, што, мол, попадья нонече к смотрительше нашей не ходит — сердится; да мне эвто и невдомек будто — сvетилась и четото втупоре,

 Из пустяков больше, знаете... Это, вилите, вот как было. Сидит у нас как-то вечерком отец Прокопий, и она пришла. Подпили они с муженьком-то моим: а вель батющкато шутник такой. — вот он и говорит Николаю Семенычу: «Лавай, говорит, поменяемся женами-то! Моя-то, говорит, очень уж сухопарая, а твоя как раз поповская». - Шутит, значит. Мой-от греховодник туда же - соглашается. А я это, знаете, сижу, смеюсь да и говорю батюшке-то: «Я. мод. батюшка, к постной жизни не приучена: так трупно вам со мной будет сладить». Просто, знаешь, для смеху это сказала. Попадья-то и прими на свой счет — покраснеда вся. Конечно. говорит, хоть мы с Прокопием Василичем гололом и не сидим, а все же нам не след накануне покрова на вечорках с мужиками плясать. Меня, знаете, это так и взорвало. Про кого, говорю, вы это говорите, матушка? - На про вас же, говорит, и говорю. — Где же это, говорю, вы меня на вечорках-то видели? - Где бы уж, говорит, там ни видала, а только видела, хоть и не своими глазами. Ну, знаещь, тут уж и и сама не стерпела — брякнула ей: «Вы ведь, говорю, молодых-то

пономарей нахлебниками держите: так они, видно, вам эти вести и приносят!» С этого у нас и пошла ссора с пей...

Взбалмошна — бабенка-с!

- Ну, ты! Опять к ним полез... Кому запрягать-то? Очереди своей не знаешь; а еще старостой величают...
  - Сичас, Лайте-ы! лух-от перевести хоша...

Бульк, бульк, бульк, бульк. — То-о-то!

 Это чего же, Анисья Петровна! С разговорами-то я и забыла совсем тебя угостить... Смотрительша направляется к другому столу, берет у

мужа рюмку, наливает в нее ратафии и полносит Анисье Петровне. Эвто што же вы, Марья Федоровна, беспоконтесь-то,

право! Како тако нам еще угощение надыть: свои гости-то не взышем.

Выкушай-ка рюмочку.

- Ой, што вы эвто, Марья Федоровна! Благодарим покорпо: совсем вель я эвтого не потребляю...

Рюмочку-то можно...

 Нет, уж увольте... Как и други-то его пьют, погляжу, так мне ровно как тошно доспется...

 Да ведь это сладенькая, квасок... Вот те Христос, не могу!

- Нельзя же монаршей-то милостью поэлравить...
- Анисья! Чаво ж ты-ы! куражишься... Пей, коли тя добрые люди-ы просют!

Пьяна ведь я этак-то буду, ей-богу...

С одной-то рюмочки? Что ты это, Анисья Петровна!

Уважь, Анисья!

- Да видно, што уж надыть уважить... Ну, Марья Федоровна! Всякого вам благополучия да енаральского чину поскоре!
- Покорно благодарю. Куда уж мне до генеральского-то! Хоть бы до советницы-то дожить, - и то ладно.
  - Максиму Филиппычу дай господи...

Ты-ы! — не раздобыривай, а пей!

Будьте-ко эдоровы!

После принятия крутологовской ратафии у Анисьи Петровны остается на лице, по крайней мере в продолжение пяти минут, именно то самое выражение, какое приняло оно в первый момент этой трудной операции. Тем не менее опа становится как-то сообщительнее после этого; говорит больше шепотком, благодушествует насчет ближнего. Стулья под смотрителем и почтосодержателем тоже что-то уж очень

интимно сближаются, точно сто лет не видались.

 Да ты, лысая борода, у меня не финти! Николай Семеныч да Николай Семеныч! Николай Семеныч теперь ваше благородие — понимаещь ты это?

Бульк, бульк, бульк, бульк.

Почему-ы! — не понять, ваше... благородие...

То́-о-то!

Завсегды-ы!— с нашим почтением...

А ведь ты, брат, свинья! Я тебе скажу.

— Кажись... супротив вашего благородия-ы!— вины за нами... нет-с...

— То-то! Ты вот, собачий ты сын, небось пе мог на пятитку-то сегодня раскошедиться?

Не хватило-ы! — значит...

- Знаю я, брат, как у тебя не хватает-то. Самое это плевое дело для тебя.
- Што ж! Эвто мы-ы!— и доложить могим. Хоша... таперь извольте... получать не постоим-ы!— для вашего... благородия.

То́-о-то!

Бульк, бульк, бульк, бульк.

Обоюдная выпивка, безмолвная передача двух рублей и целование.

 и целование.
 — Люблю я тебя, свинью, за это: не постоим, говорит, и не постоит! А все-таки ты. значит, собачий сын выходищь!

— Эвто ж как-с?

— Да та-ак! Ямщики давеча ко мне приходили: начальство, говорят, поздравить пришли с монаршей милостью, четвертная-та бы тут и внору пришлась... Потерял небось смекалку-го?

И эвто все-ы! — оборудовать можем-с...

 Мне теперь контора что! Плевать я на нее хочу, на контору-то твою!! — ты это понимай...

- Мать-то, говорит, у нее на почтовом дворе белье стирала: сама-та, говорит, в одной ватнице и замуж-от вышла!.. Отец-то, говорит, ее как сивую кобылу кнутовищем драя; она, мол, от него все к почтальовишкам бегала прятаться... И всякие то исть гадости она мне про вас расписывала.
- Это она сама, может, к семипаристам-то по почам бегала да поповскими штанами окна по вечерам завешивает, чтоб пономаря-то у нее не видали... Приедет вот ужо батюпика-то: все ее шашии эти на свежую воду выведу! Он ведьэтого не любит.
  - Кака же эвто она злющая, я на нее поглядела...

- Необразованная, знаете...
- А тоже грамотная поди ж ты!.
- Это ведь ее все пономарь этот выучил ко мне и письма-то читать приходила.
- А ты меня прокати! Самую то есть что пи на есть лучшую тройку мне заложи; чтобы, значит, ты сам и на козлах сидел, — понимаешь?
  - И на том-ы! уважим-с...
  - То-то! Ты думаешь, ты что? Подрядчик? Ты ямщик! Больше ничего! Вся тебе цена тут... Но?!
  - Почтосодержатель приподнимается, держась за стул.

     Для кого-ы!— тепериче... стало быть...— другого;
    для самово-ы!— почместера-ы!— не уважу,— для тебя...
  - Миколай Семеныч... завсегда-ы!— уважу! Смотритель вытягивается во весь рост.
- Да ты меня, брат, не тыкай! Ты слушай, собачий сын, что тебе начальство твое приказывает: закладывай, п-шел!
  - Раздается легкая, но звонкая пощечина.
  - Почтосодержатель, шатаясь и мотая головой, улепеты-
- вает из комнаты. — То-о-то!
  - Анисья Петровна и Марья Федоровна возмущаются.
- Очинцо уж вы, Миколай Семеныч, обижаете муженька-то мово...
  — И что это у него, у дурака, за привычка такая мерзкая: нацьется — сейчас и драться лезет! Только и затвердил:
- то-то да то-то! Дурак ты, так дурак и есть...
- Но-о!
   Да чего ты орешь-то?!
   кто тебя боится-то, стелька ты этакая, прости господи! Тьфу!
  - То́-о-то!
  - Бульк, бульк, бульк, бульк.

Марья Федоровна торопливо уводит гостью в прихожую, нашентнывая ей что-то; Анисья Петровна то клаиняется, то головой качает. Изредка слышно: «Нет, уж увольте... Не могу, вот те Христос!— побожилась, што есть... У вас, поди, скоромное готовлено... Што вы! Как звято можно!» и проч.

٧

На большой дороге, за версту от станции, совершается презабавная сцепа.

Под горой, у мостика, стоит почтовая тройка, «самая

что ин на есть лучшая тройка» Крутологовской станции. Большие новые пошевни опрокинуты и взъехали передками на низенькие перила. Одна пристяжная валяется под коренной, а пругая, в почтительном расстоянии, стоит по брюхо в снегу. Дуга точно «унеси ты мое горе» поет — так ее перекосило. Налево, в сугробе, новобранец первого чина в одном своем смотрительском вицмундире карабкается руками и ногами, силясь приподняться, но разбрасывает только горстями снег на ту и на другую сторону. Лоб у него расшиблен. Как его угораздило разбить себе до крови лоб об снег — известно одному только всевышнему. Собственно говоря, господина смотрителя даже и не видно, а по временам только как-то особенио напряженно высовывается красный картофелевилный нос его пового благородия. Достолюбезный его подчиненный и собутыльник, Максим Филиппыч, всячески старается помочь обескураженному «начальству», но через минуту подвергается и сам той же печальной участи. Пестрый доморошенный ковер, старая енотовая шуба, вся потертая, и щегольские бараньи рукавицы торжественно устилают собою путь от этого рокового места к не менее роковому же мостику.

Разговора не происходит; во мычание — сильное. Впрочем, от времени до времени ясно слышится какое-то неопределенное, но в высшей степени угрюмое: «О, штоб тебя языпло!» — и вслед за тем, как бы в ответ, глухо раздается из глубины сутроба протяжно-грозное: «То-

о-то!»

Издали, шажком, едет к станции обратный ямщик. Вероятно, завидев перед собой вечто не совсем обыкновенное, он становится на ноги в повозке и, прислонившись стиной к накладушке, одной рукой правит, а другой в раздумье лениво почесывает себе затылок.

«Эка, паре, разнесло-то ее как!» — думает он, не узнавая, конечно, в этом обезображенном виде своего грозного «начальства»

Через несколько минут картина изменяется.

По этой же самой большой дороге, вслед за обратным ямщиком, едет кое-как направленная им та же «самая ято ии на есть лучшая» кругологовская тройка. На дие пошевней полулежит закутанный и до костей промеращий смотритель, а ридом с ним Максим Филишыч, правящий только для виду совершенно распущенными вожжами...

И пока эти случайные близнецы подвигаются таким дружеским образом к станции, каждый придорожный куст, каждая придорожная былинка, верстовой столб, даже цифра

на этом столбе — одним словом, все, что ни встречается им на дороге, — смотрит и навсегда запечатлевает в своей памяти, как любовно проводит их «начальство» этот достопамятный день...

#### VΙ

На кухне у смотрителя обедают. Впрочем, сказать «обедают» — не совсем верно; «закусывают» — будет вернее, так как блюда не подаются, а поставлены на стол все разом. Порядок этот нарушен, вероятно, от нерасположения духа хозяйки и, кажется, отчасти от особенного расположения духа хозяина. Во всяком случае, кушанья, даже и при такой незатейливой их постановке, довольно красноречиво напоминают о великоторжественном празднике. Особенно красноречив жареный поросенок со своими оскаленными зубами: у него такое выражение на мордашке, как будто он чувствует себя в эту минуту, по меньшей мере, губернским почтмейстером. Ла и ши с квашеной капустой так себе, ничего: конечно, они велут себя солидно, скромно; но вель они зато очень хорошо и сами понимают, что простым русским щам иначе себя и вести нельзя. Другое дело — рыбный пирог. Это уж не тот младенец, который так смиренно торчал недавно на подносе с водкой, - нет-с! У этого и корпус другой, и вид позамашистее. Он так растянулся на столе, как будто хочет сказать присутствующим:

«Попробуйте-ка, дескать, съешьте меня!»

Немного полгуляла только стулень: но ей это совершенно простительно: вряд ли кто обратит на нее внимание, созерцая двух названных молодцов. Торжественнее всего здесь то, что эти messieurs и mesdames расположены так, как располагаются танцующие во французской кадрили, - дама против кавалера и кавалер против дамы; так что если бы им вздумалось сейчас тапцевать, то ступень отплясывала бы с рыбным пирогом, а ши — с поросенком. За столом силят только двое: у одного конца смотрительша, у другого vis-à-vis смотритель. Последний не только сидит за столом, но даже иет-нет да и приляжет на него головой. Марья Федоровна больше ест, чем слушает; а Николай Семеныч больше говорит, чем ест. По правде сказать, он почти и не ест совсем. а только по временам, в приливе красноречия и ради особенной его выразительности, тычет вилкой в то либо другое блюдо. Замечательно, что в продолжение всего обеда его благородие никак не может расстаться с этой вилкой, как будто он вдруг вообразил себя капельмейстером, как некогла

неулачно вообразил себя часовых лел мастером. Вообще, госполин смотритель находится пока в самом нежнейшем пастроении.

Ну. Машечка! Уж и прокатились же мы... Лихо!

Чего и говорить! Это и вилно.

- Так он меня пер. так пер. что и... и сказать нельзя! Ты бы хоть лоб-то, чучело, вытер — весь в крови.

Это я. Машечка, злесь, в сенях, об кололу ударился...

Уж хоть не врал бы ты, дурак этакой!

А ты не ругайся; ты лучше меня поцелуй...

 Еще лучше, кабы ты в зеркало поглядел, на что у тебя рожа-то стала похожа: как стелька. - хоть выжми! Чучело, так чучело и есть прямой...

Он. брат, мне порогой-то еще пятичку всучил!...

Кулаком в лоб-от, что ли?

Марья, или, выражаясь технически, «смотрительска Машка», невидимо присутствующая при этом диалоге, надселается — хохочет за печкой, уткнувшись головой в печурку.

 Теперь уж ты у меня, Машечка, чиновница, ваше благородие, коллежская регистраторша, а не почтальонша какая-нибудь, - ты это почувствуй! Тридцать пять лет и три месяна - вот оно чин-от-то что значит! Не шутка, брат, Чего нам. Машечка, не жить-то с тобой? Нам-то с тобой и жить! Чего у нас нет-то? Все у нас есть! Ты погляди-ка хорошенько. Вон и поросенок жареный у нас есть (тык); и щи с капустой у нас есть (тык); и студень есть (тык); и пирог (тык),всего довольно, слава тебе, господи! Великое пело. Машечка. чин! А это что: «огражден-то четырналнатым классом» в почтовом расписании стоит. - это пустяки; было испытано не ограждает! Прежде, бывало, увидит тебя почмейстерша: «Эй, ты, Марья! Вымой поди мне полы», — ты и пошла, и вымыла... А теперь не-ет! шалишь, брат! Полно! Теперь, кроме меня, никто тебя тыкать не смеет...

Этот монолог действует на «смотрительску Машку» еще сильнее предыдущего диалога. Она уж и не хохочет даже, а просто ржет.

Смотритель оборачивается к печке.

Ужо ты у меня пофыркаещь там, ракалия!

Но тут уж с «смотрительской Машкой» решительно происходят конвульсии. Наконец, зажав себе одной рукой нос, а другой рот, она в таком виде стрелой вылетает из-за печки, через кухню, в сени.

«Ой, матушки! ой! моченьки моей нету! ой!», - явственно лоносится оттула в кухню.

 Мы с тобой, брат, можно сказать, благоденствуем, Машечка! Скажи ты мне на милость, по чистой совести скажи: у кого ты зтакой пирог (тык) видала? А поросенок-от, собачий сын (тык)! вишь, зубы-то как оскалил... Ус (тык)!

Смотритель, в азарте, даже встает, придерживаясь за

спинку стула рукой, не занятой вилкой.

 И всяким-то он куском, дурак, выкорит тебя! Нет, ты мне сперва скажи; где ты видала зтакой пирог

(тык)? Но при этом в высшей степени азартном пвижении его благородие внезапно теряет равновесие и, увлекая за собою несчастный стул, падает навзничь на пол, с приподнятой кверху в правой руке вилкой, на кончике которой торчит, в виде грибной шапочки, кусок нечаянно поддетой им пирожной корки. При такой поразительно-уморительной картине и сама смотрительша не выдерживает; выпрыскивает только что было взятую ею в рот ложку шей обратно в свою тарелку.

- Дурак, так дурак и есть, право! Впшь ведь, как ты назюзился-то, прости господи! - и катанье-то в снегу не могло тебя проветрить хорошенько! И как это он, бесстыжий зтакой, делает, что ведь вот на ногах совсем стоять не может, а язык у него ничего — не смелется у проклятого!
  — То-о-то!

 Затокал опять, как глухарь: я вель тебе не копалуха какая досталась, токанье-то твое подлое слушать!

«Не копалуха» нехотя помогает своему «глухарю» подняться на ноги. Николай Семеныч нежничает и все целоваться лезет; но поминутно лобызает один только воздух, насквозь пропитанный смачным запахом кухни.

Экая ты у меня какая (чмок) сердитая...

 — Па ты уж хоть не коверкайся — вставай: не то брошу и уйду - лежи тут свиньей на полу хоть до утра.

 Раздобрела ты у меня, Машечка (чмок)! Отъелась на смотрительских-то хлебах (чмок)...

Ну тебя, дурак! Обслюнил всю...

 Ведь не виноват же я, Машечка, что у меня на тебя (чмок) слюнки текут...

Тоже, дурак, каплименты говорит!

 Чин-от, брат, хоть кому ума даст,— да! Да как же, так оно и было! Да ну тебя! Вставай,

что ли! Я. Машечка, сейчас прогуливаться (чмок) пойду... Иди-ка ты лучше спать, бесстыжая твоя рожа!

Ей-богу, прогудяться пойду!

 Есть там и без тебя кому заборы-то боками обтирать: подрядчик-от твой всех ямщиков перепоил. Вот ужо! Почтато прибежит — и везти некому...

- Сам повезу!

- Дурак ты, дурак!!

Беседа продолжается все в этом же роде, но недолго. Выпедиал наконец из терпения смотрительша пасильно уводит своего благоверного «дурака» спать. Через пить минут он уже хранит, да таково сердито, что любимец Марыи Федоровны, большой полосатый кот, заборавшийся былае к нему под кровать, при первой же воте кубарем вылетает оттуда с испуту, вскакивает, окончательно расстрявшись, на туваетный стол смотрительши, ежится и жалобно мяучит, как будго выговарывает:

«Стра-ашно! Стра-ашно! Ай, как стра-ашно!»

Марья Федоровив, не обращая виямания на своего дюбимща, который не бледен смертельно в эту минуту только потому, что у него вси морда в шерсти, сердито отправляется дообедовать. «Смогрительска Машка», возвратившаяся уже на кухню и которой, в свою очередь, каким-то чудом верцулась «моченька», стоит у печки, аппетитно облизывансь на «барыно». Ее, впрочем, все еще нет-нет да и передериет, по крайней мере, не фыркает. Слышно, как кто-то на улице пыяным голосом заборието дотягивает:

«Во зе-ле-ны-их лу-га-а-а-ах...»

### VII

Вечер. На почтовом дворе идет страшная суматоха: «пошта на шести парах прибежала». Суматохи этой в трезвом состоянии изобразить невозможно: надо именно самому напиться, чтоб передать сколько-нибудь сносно всю эту бессмысленную кутерьму. Это не суета множества людей, занятых впопыхах олним общим спешным лелом; даже не извинительно бестолковая суета пожара, - нет. Это просто какоето отчаянное состязание пьяных голосов, старающихся из всей мочи перереветь или переругать один другого. Неподражаемая русская брань, самая закатистая и с такими невообразимыми вариациями, что, кажется, услышав ее в первый раз, поняли бы и самые бесстылные уши, сыплется здесь свободно, с треском, как крупный горох из неосторожно развязанного мешка. Иной помолчит да как закатит свое заветное крепкое словцо, так только невольно подумается, что на выработку одного этого истинно-ядовитого словца пошла вся его безрассветно-темная, горькая жизпь.

И над всем этим носится, заглушая остальные голоса, распынейший голос почтальона, сопровождающего «пошту», который, под бременем множества возложенных па него губерпскою конторою чужих «радостей и горестей», находится сам, сердечный, в таком печальном положении, что его двое ямщиков выводят под руки из почтовой повозки.

Смотрительша, второнях накинувшись чем попало, выходит на крыльцо и расспранивает первого попавшегося ей на глаза ямицка, как фамиляя приехавшего с почтой почтальона. Но ямицки оказывается столько же сведущ в этом, сколько и она. «Смотрительска Машка», стремглав прибежавшая откуда-то, весьма кстати выручает се.

— Быков, Быков, барыня! — докладывает она впопыхах

и тотчас же опять куда-то скрывается. Смотрительща успокаивается.

Марье Федоровне... мое наиглубочайшее! — слышит

она вдрут позади себя оглушающий бас.

Оказывается, что перед ней, пошатывансь в обе стороны, стоит огромного роста почтальов, явившийся сеода так неожиданию с задитет врамлаца. Вси особенность физинопомии этого великана губериской конторы единственно заключается в том, что у него такие большие поздри, как будто он только и делал на своем веку, что беспрестанно ковырал у себя в дела на своем веку, что беспрестанно ковырал у себя в

А! Матфей Иваныч! Дорогой гость!

И приветствиям нет конца; и они, так же как и брань, сыплются здесь чем-то вроде дешевого гороха, горстями пускаемого деревенскими мальчишками друг другу в лицо. Смотрительши узнать нельзя при этом свидании. В эту минуту она уже не «начальство», не чиновница, не ваше благородие, не коллежская регистраторша даже, а простопапросто все та же прежняя почтальонша, мывшая когда-то без отговорок полы в комнатах какой-то почтмейстерши. Торопливо уводит Марья Федоровна своего «дорогого гостя» прежде всего на кухню; торопливо приносит ему целый графин водки, не раздумывая даже, влезет ли теперь в «дорогого гостя» хоть одна рюмка; торопливо вынимает она из печки собственными своими «начальническими» руками остатки простывшего обеда; торопливо выспрашивает все губериские новости и наконец, угомонившись несколько. отправляется будить своего «бесстыжего дурака».

Его благородие опочивают удивительно-сладким сном на своем супружеском ложе. Спят они, впрочем, собственно, не на ложе, а в довольно широком отверстии между ложем и стеною. Как ухитряется «начальство» спать в этом ущелье, не провалившись под кровать. — уму непостижимо. Только на лоне правотца его Аврама и можно спать так сладко и праведно. Синтел ли ему теперь прибежавшая на шести парах «пошта»? Синтел ли ему хотя новый полный графин водки на кухне, который он снова может в эту минуту вылить, весь дочиста, со своим старим приятелем почтальовом Быковым, не опасаясь больше упреков со стороны своей «отъешейся на смотрительских хлебах Машечки»? Нет; ничего подобного ему, вероятно, не снитя, — иначе он давно бы уж вскочил, патинул бы снова свой заветвый вицмундир и не стал бы, на всевоможные старания Мары Федоровны разбудить его, отвечать на каком-то новом, только одному ему понятном, языке:

Бурррр... тырр... тырр... таххх...

«То-ото!» - воскликнул бы он по обыкновению и тотчас же бы воспрянул.

А смотрительща все стоит над ним терпеливо, все не теряет надежды привести своего «глухаря» к впечатлениям выдимого мира. Уж чего-то она не делает для этого! И толкает-то его, и щиплет, и трясет-то его; даже в лицо ему плюнула—нег! Не просмиваетел, да и только, его благородые. Наконец она прибетает к последнему средству: затыкает ему пальцами обе ноздри, а ладонью другой руки—рот; но получает такой эпертический отпор, что не решается даже повторить своего маневра.

 Тъфу ты, пропастина этакая! – говорит она, плюнув еще раз в лицо, и сердито удаляется.

А с улицы нет-нет да как раздастся под самым окном:

— Я-я-язви твою душу, черт!

### VIII

Поздний вечер: у «некорыстной попадейки», хоти, повидимому, и все спокойно, а тоже на душе суматоха не последния; к ней хоть и не «прибежала на шести парах пошта», по заго сам батюшка внезапно подъехая на тройке. Попадъв угощает его теперь чаем с дороги; а красивый из себя попомарь Василий Иваныч, который «совсем нечаянно встретился с батюшкой у ворот», сидит поодаль от них па сущуке и как-то конфуативо перебирает струны старой гитары, не издавая, впрочем, никаких звуков. Отец Прокофий даже еще и рисы снять не успел.

— Смотритель-от наш...

Слышал, слышал!..— сказывал Василий.

- И получили-то как нежданно-негаданно...
- Что ж! Дай бог! Очень я рад за него: пора уж ему...

А я так совсем этому не радуюсь...

Батюшка разводит рукавами.

Крайняя односторонность с твоей стороны.

Она теперь еще пуще нос-от задерет...

- Не замечал я этого, чтоб Марья Федоровна важничала: очень почтенная дама.
  - У вас все, Прокопей Василич: «почтенная дама»!

Коли не замечал.

 Старостиха-то тоже, поди, не глухая — слышим, что она про нас-то говорит...

 Что ж! Со стороны Анисьи это нехорошо — сор из избы выпосить.

Тоже и говорить-то лишнего не нато...

- Какие же у них сегодня гости были? К пирогу-то я и пе поспел.
- Да каки гости-то? Только Анисья Петровна и была с подрядчиком, — я не ходила.

Батюшка опять разводит рукавами.

Крайняя односторонность!

— Да мне чего ходить-то к ней на поклон? Пирога, что ли, я ее не видала? У меня завтра и свой будет...

 Надо было сходить поздравить. Я бы вот и теперь пошел, да поздно — поди, спят все,

Поссорились да еще ходить...

 Что ж, что поссорились... Мы вон, пожалуй, с благочинным десять раз ссорились, а я и по сию пору к пему хожу.

То отец благочинный...

 Все едипственно. Вот ужо, как на исповедь-то к отцу Степану пойдешь, — он тебя не причастит. По-моему, поссорился да тут же и помирился.

А я этого не могу...

Батюшка еще раз разводит рукавами.

Ну, я и говорю: крайняя односторонность!
 Молчание.

- Василий Иваныч, вам чайку-то налить?

Ты что ж, Василий, в самом деле чаю-то не пьешь?
 Пей, парень, это ведь не водка.

Но пономарь только «благодарит покорно» — не хочет: дома напился. Он без отца Прокофия так часто пил чай у попады, что теперь, при батюшке, ему даже уж как-то и совестно пить.

попады, что теперь, при ватюшке, ему даже уж как-то и совестно пить.

— А у нас это блох сколько без вас, Прокопей Василич, расплодилось; просто житья от них негу...

Надо ужо как-нибудь из городу порошка привезти.

Порошок, говорят, такой есть

 Третьего дня так совсем меня заели. Уж я и перину-то трясла на снегу - ничего-то их, галин, не берет, мои ма-TVIIIKH

- Что ж! Нало и этому зверю чем-нибуль питаться. Молчание. Пономарь каппляет в руку.
- Треб-от много справили, отец Прокопей?

 Повольно. Молчание.

- А мне вчерась Василий Иваныч смешну таку книжку принес почитать...
- Какую же такую книжку? То есть название-то как v ней?
  - Ла уж смешно и называется-то: «Миргород».

— Не зна-аю.

- Уж я похохотала же вчерась... И как у них это все ловко выходит, у сочинителей у этих!
- Мало ли чего госпола сочинители пишут брехотня одна больше. Ты гле ее. Василий, выкопал?
  - Мне, отец Прокопей, проезжающий один подария.

— Это же как?

- Без вас этта как-то лошадей у смотрителя не было, я ему вольных сыскал, он мне и подарил — на память, говорит, возьмите.
- Не худую ли он тебе какую книжку, парень, подарил? — всякий вель тут народ проезжает. Ужо-ко я ее завтра сам почитаю — это лело-то булет вернее...

Пономарь конфузится. Молчание.

- А v меня порогой ухо продуло; надо бы вот деревянным маслом помазать на ночь-то.
  - Может, и так пройдет...

Помазать-то все лучше: колоть не станет.

Пономарь полходит под благословение.

Кула ты. Василий? Спать?

Да надо ложиться пораньше, отеп Прокопей: завтра,

ноди, обедню будете служить? - воскресенье.

 Буду. Лоброе дело, парень. Ну, бог тебя благословит! Во имя отца и сына и святого луха... Малышихе от меня поклон скажи, — послезавтра, мол, батюшка окрестит. Да это у ней, смотри, парень, не от тебя ли уж?.. Духовному, брат, это не полобает...

Пономарь так краснеет, что даже матушке становится совестно и досадно.

Уж и погорел, красная ты у меня певушка! Это вель

я так сказал, не к худому, — пошутил... Ну, прощай, парень, с богом!

«Красная девушка» поспешно раскланивается с попадьей и уходит, немилосердно стуча кунгурскими сапогами.

— Поди, и нам уж, мать, спать пора? «Мать» согласилась с «отном» молча.

Это чего же, часы-то v нас стоят, никак?

 Не решилась я без вас, Прокопей Васильевич, завести...

Батюшка в четвертый раз разводит рукавами.

Опять это крайняя односторонность с твоей стороны.
 Боюсь я их заводить-то — неравно еще испорчу чегонибудь...

Батюшка в последний раз разводит рукавами.

Я и говорю: крайняя олносторонность!

Отец «Прокопей» достает из лампадки деревянное масло, мажет себе ухо, раздевается и ложится, покапиливая, па дваан. Попадля стелит свой пуховик, тасят свечу и тоже дожится. Все успокавняется. Лишь изредка, поймая, вероятию, каким-то секретным способом в потемках блоху, матушка скрипит кроватью и будто шепотком приговаривает:

«Вишь ведь, мои матушки, куды ее опять, гадину, угораздило!»

### ΙX

Ночь. В приемной станционной комнате сидит просэжий офицер в дорожном полущубие с намотанным в три ряда красими шарфом на шее и дорожною же сумкою на ремпечереа плечо. Ожесточение курят он свою топенькую папироску, сверкам большими черными глазами. Почтовые правила и расписания как-то искоса и насмешливо смотрят на него из своих траурных рамок. Недружельюбом косится на господина офицера и зеркало, висящее на противоположной стенс. Опо даже, инако нагвуваниесь, как-то оссбеняю любопытно заглядывает на него сверху, как будто никогда и не видало такого серциотого лица.

— Смотрителя мие сюда подать!!— ненстово кричит проезжий, потрясая солидным кулаком весьма непрочины на своих тоненьких пожках казенный стол, который, вероиятно, в паническом страхе за свою и без того уже годами испытаний надломленную жизнь, трясется весь как в лихорадке и бессмысленно, как малое дитя, ленечет скороговоркой: «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!»

Но стол, бездельник, врет: он это только успоканвает господива офицера, потому что «смотрительска Машка», босая и растрепанияя спросовыя, только через час после этого прибетает в каком-то очень уж грациозно-фантасти-ческом костоме на неистовый зов проезжего.

- Смотритель где?!

— Спят...

Разбудить!!!

«Смотрительска Машка» сперва опрометью бросается к дверям; по потом, как будто не разглядае еще хорошенью грозного «проезжающего по казенной вадобности», оборачивается на одно мгновение снова к нему, описывает по комнате какой-то тоже не менее фантастический круг, по паконед убегает без оглядки — только пятки мелькают, совершенно как будто кто сазди дал ей хорошего линка.

«Да, как же, разбудишь его теперь, держи карман-от!» — голокомысленно думает, вероитно, седой станционный таракан, преспокойпо разглаживающий в эту минуту своими тоненькими усиками офицерскую спину. Дедушка, кажется, доемал ва потолке, но, сульшав внезалный шум, плосиулся

и нечаянно оборвался спросонья.

Смотрительша, успевшая уже пробраться в одной ночной сорочке в пустую соседнюю компату, трепетно поглядывает в щелочку перегородки, оказавшуюся удивительно удобной для подобного созерцания. Проезжий как бы предчувствует это. Снова потрясает он казенный стол, заставляя при этом несчастного опять бессовестно врать, и в заключение неистово схватывает жалобную книгу. В азарте он срывает даже казенную печать на шпурке, связывающем будто бы неразрывными узами эту, по правде можно сказать, книгу жизни с угольным столиком, и принимается черкать ее пером. найденным тут же в покрытой плесенью синей чернильнипе. И уже отчаянно же черкает проезжий! И чего-чего только не начеркает он в ней, в этой несчастной безответной мученице — жалобной книге, которую чрез несколько дней равно-душно просмотрит уполномоченный губернскою конторою ревизор, может быть, такой же станционный смотритель, как и Николай Семеныч, и безграмотно и бестолково отметит сбоку: «Жалоба сия по непостатку вышеизложенных в ней фактов остаетца без последствий!» Много-мпого разве что какой-нибудь злополучный ямщик собственной спиной отдуется в этот день за так лихо отпразднованный первый чин своего «начальства», а не то - одна только серая бумага и отлуется.

Белный ямшик! Белная книга!

Но не так, вероятно, думает в эту минуту проезжий. Записав свою жвлобу, он как угорелый выбегает на крыльцо и кричит на всю станцию;

Эй! Староста где? Старосту мне подать сюда! Писаря!
 Но — увы! — ничего этого ему не подается.

«Догадаться бы мне поросенка давешнего послать ему закусить — все бы, может, лучше было?» — тревожно раздумывает за перегородной смотрительша, дрожа от холода и првелушиваясь к этому внезапно налетевшему на крутологовскую стапнию уолагану.

Двое ямщиков, бог зпает каким чудом утрезвевших в этом поголовном пьянстве, без шапок и смиренно почесываясь, подходят к крыльцу.

— Hy?!

Лошадей, ваше благородие, нетути...

— Вот я вам покажу «нетути»! Ме-ерзавцы!!

И действительно, через несколько времени он очень яспо им это показывает; но только в том смысле, что, не добявшись вое-таки ни от кого пикакого толку, возвращается в приемную станционную комвату и, не снимая даже полушубка, бешено уклядывается спать на что попало, бесцеремонно обсыпанный через четверть же часа тьмою голодных клопов, не кушабших, даже не завтракавших, может быть, в продолжение целого года.

Спокойной ночи и приятного сна, господин офицер!

#### Х

Глубокая почь. Все живое на Крутологовской станции спит как убитое. Уж на что чуткий прекрасный пол—и тот на этот раз не составляет исключения. Марка Федоровна, напрямер, выводят посом на своем пуховике такие странные топкие нотки, что так вот и кажется, что во сне ей снится что-нибудь очень уж презреннюе.

«Фи! фи! фи!» - выделывает она поминутно.

Что же касается «смотрительской Машки», слящей на своем любимом месте за печкой, то только одна она и может так спать, как она спит теперь. Голова у сей бесподобной девящы, потеряв из виду подушку, покоится на голом полу под лавкой, а босые исцарапанные игои гремотся на печке. Они имеют такой вид, как будто крепко поссорились между собою и, отвернувшись друг от друга в разные стороны, язвительно шенчут: «Пожалуйста, подальше от меня, матушка!»

Впрочем, такое оригинальное положение «смотрительской Машки» на самом деле очень естественно. Помещение, где сли «ракалия» обретается, так узко, что слать в нем удобно растянувшись можно только вдоль; а потеряв из виду подушку, она уж, конечно, угратила и это простое соображение, почему и имеет в настоящую минуту вид девицы, согнутой, что называется, в три дуги либо в бараний рог.

Анисья Петровна хоть и благообразно снит возле «свово», так некстати на этот раз обнявшего ее, «муженька», но тем

не менее — с выразительным присвистом.

Исключение составляет только несчастная попадья, которую одину в целом доме каждую ночь кусают блохи, а с приездом батюшки так «просто житья от них нету»; по поводу чего опа то и дело и выбегает на двор, «вытрясти одеяло», как уверяет «ее преподобие» на до смерти надоедающие вопросм еего преподобия».

О мужчинах уж и говорить бы печего, если б в это же пело не замещался и почтальон Быков, оставщийся переночевать на Крутологовской станции. Положим, весьма понятно, как может спать мертвецки «пропастина», бесчувственно пересаженная своей «Машечкой» при помощи «Машки», как привычный оранжерейный цветок, с кровати на пол, хоть она и рискует проснуться поутру с отъеденными ушами, ибо крысы в спальне, несмотря даже на присутствие полосатого кота, так и перебегают взад-вперед по полу, издавая по временам звуки; похожие на робкое секретное хихиканье первоклассников гимназии, когда учитель сидит еще в классе. Не удивительно тоже, что даже и ввиду этой катастрофы у Николая Семеныча «текут слюнки», неизвестно только, на видимую ли им во сне «Машечку» или просто на самое наслаждение сном. Положим, понятно также, как может спать, хотя и весьма умеренно, отец Прокофий, не считающий, конечно, сна «крайнею односторонностью».

Положим, наконец, понятно даже и то, как может беззаботно хранеть утомленный дорогою проезжий, не обращая никакого внимания на поедающих его голодных станционных пролегариев. Все это более или менее понятно. Но как может так беспарронно екхранывать и высвистывать своими носовыми трубками разные, еще нигде не изданные пьесы почтальон Быков в то время, как привезенная им чак шести парах пошта» ночует почти без всякого присмотра на почтовом дюре,— это уж даже и уму непостикимо, кажется. А между тем самому почтальону Быкову это совершенно понятно. Он очень хорошо знает, что бывает верен почтовому положению — не отходить ни на шаг от почты — только тогда, когда уж так навъется, что его и вытащить нельзя из повозки, в настоящем же случае он напился в комнате у смотрителя, так там и остался.

По правде складать, не тепло и не всело различим фарасотки и горестми» почевать на почтовом дворе, в душных казенных кожаных сумках, в то время когда им следовало бы специять и специять, все равно, по важными пли не важным причинам, ближко либо двлеко. Но ведь что же станешь делать! Не втащиться же им, в самом деле, в комнаты смотрителя, у которого в этот достовамитный день есть довольнотаки и своих радостей и горестей. Нетерпеливый, но недогадливый получатель их, подъждая лишний день почту, свавли; конечно, всю вину на распутиту: но как же забавно оп опибастел, назвав всемы приятное для каждого получение первого чина — ни для кого не приятной распутиной!

Итак, на Кругологовской станции спит все, что только может дышать и спать. Даже караульный при «поште»— и тот спит, Олагоразумно рассудивши, что у них есмирно: не пошаливают — не слышно». Лишь изредка перевертывается он на другой бок и лению чешет спросопыя то место, от которого, если опо чешется, по русскому выражению — «голове лече». Да что караульный Сишь даже ты, бедная, безответная, поистипе всеми загнанная, пресловутая русская почтовая лошадь, печально опустив свою морду к овсу, которого тебе, от усталости и напуренности, даже уж и есть не хочется! Не говоря уж об ямской: к ней если подойти теперь, то можно подумать, что это вовсе не изба, напичканияя ямщиками, а какая-то всю ночь работающая фабрика: так дружно, громок и разпособразно храпят там.

Правда, не спит еще повомарь, как-то весьма неопределенно прохаживающийся мимо поповских ворот и, вероятно, припоминающий пепие завтрашней обедин; да не спит еще станционный дворовый пес, «ему же несть названия». Это странное имя носит он, впрочем, совершенно законно, ибо им окрестил его однажды сам отец Прокофий, когда ни за чи е мог добиться, как действительно зовут эту вислоухую собаку, которую на почтовом дворе всякий кличет по-своему, как кому вадумается. Но только эти два субъекта и бодрствувот.— да и те, вероятно, неналогито.

И весь этот поголовный мертвецкий сон весьма близко напоминает здесь собою другой, более ужасный сон — сон преждевременной смерти заживо похороненных. Тищина парствует невообразимая. Чутко и долго прислушивается к этой тишине еему же несть названия» — инда одурь берет его от скуки; но, не уловив не единого звука, к которому можно было бы придраться по-собачы, тоскливо поднимает кверху можнатую морду и воет, да так протязкию, томительно воет, что не симира в эту минуту попадъя, услышав такой проинзывающий душу вой, крестясь, садится на постели в, вспоминая о каком-нибудь давным-давно умершем родственнике, невольно прогозарнявает вслух:

«Господи Иисусе Христе! К какому же это опять, мои матушки. покойнику-то развыдась!»

Может быть, и в самом деле кто-нибудь скоро умрет на Крутологовской станции. — кто знает.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# острожный художник

Очерк из мира забитых талантов

#### оловянная кружка

мл у меня один школьный товарищ, по фамилив Седаков, очень неглупый малый, по большой чудак и добряк, которого я, вскоре по выходе из гимвазии, как-то погерля из виду. Оно и немудрено: ему пришлось остаться на родине, коротать непригиздичую будинчиую жизиь, а меня потянуло в неведомую даль, в столицу, за ковыми впечатлениями. Правда, наредка мие удавалось слышать о нем кое-что случайно: знал я, например, что он сперва подвизался где-то в качестве столоначальника, потом учительствовал и накопец определился в военную службу юнкером.— но вот и все. Только через много лет я напал на его настоящий след, и вот каким образом.

Это было довно, в одну из моих сибирских поездок, раниею весной, в самую отчаянную распутицу. За бездорожьем и усиленным разгоном лошадей мие предстояло высидеть чуть ли не целую неделю на какой-то убогой станция. На другой же день этого элополучного сиденыя, утром, р разговорился с приветливым старичком смотрителем о его станционном житье-бытье, которое, как оказалось, всегда вериее можно было охарактеризовать собственными словами месть собесениям: «просто хот, процавай со скуких в

вераем можно окало охарактерижовать сооственными словами моего собеседника: епросто хоть пропадай со скуки».

— Вот только и отведешь душу, как побываешь раза два в месяц у соседнего этапного комавдара Седакова. Такие они люди, что, кажется, век бы с имим не расстался!—

заключил он восторженно.
— Позвольте!...— встрепенулся я в свою очередь...— Какой это Седаков? как его зовут?

- Михайло Коидратьич, а ее Ольга Максимовиа.
- Не служил ли он раньше в гражданской службе?
   И по гражданской служил, и учителем после был;
   тоже помаялся на своем веку-то, пояснил смотритель.
- Ну, так и есть! Знаете ли? ведь это, оказывается, мой любимый товарищ по гимназии,— сказал я, искренио обрадовавшись.— Где же он живет? далеко отсюда? Мие бы гораз-

до приятнее было, извините, погостить у него, чем у вас: мы с ним сколько лет не випались.

 Вот ведь какой случай, право... — как-то суетливо, даже будто растерявшись, произнес смотритель.

Далеко ли это отсюда? — повторил я снова, не поияв

сразу причины его суетливости.

 Да живет-то Михайдо Кондратьич недалеко, на той вот самой станции, откуда вас сюда привезли. Там, знаете, село большое, так потому и этан; острог-то булет в самом конце, может, видели? А я вот о чем помышляю: какое это ему-то было бы утешенье! Этакого-то дорогого гостя встретить! да еще из Санкт-Петербурга! Мы ведь тут как медведи живем. Эко горе, право!.. насчет лошадей-то.

Старичок на минуту весь углубился в себя, а потом снова

засуетился еще больше.

 Стойте-ка! — закричал он вдруг и даже привскочил на стуле. - Есть у меня тут в запасе курьерская троечка... лихая... ведь и всего-то двадцать две версты... Эх! да уж куда ни шло: для милого дружка, пословица говорит, и сережка из ушка. Только уж, пожалуйста, и я с вами: не утерпеть мне, лично доставлю.

Я, конечно, был очень рад. Через час мы уже выезжали со станции в дегкой смотрительской повозке, захватив с собой только мой небольшой чемоданчик с бельем. Совершенно размокшая от двухдневного дождя, глинистая дорога шла все в гору, колеса то и лело вязли по ступину, наша «лихая троечка» буквально ползла, и мы эти двадцать две версты ехали более четырех часов.

 Рискую... ей-богу, рискую! — чуть не на каждой версте тревожно уверял меня мой обязательный спутник. - А ну как, да несчастье, да генерал-губернаторский курьер прибежит? Ведь тогда хоть по миру иди и пе кажи лучше глаз в почтовую контору. А не могу для Михайла Кондратьича

не уважить: вот они какие люли!

Интересуясь школьным приятелем и прежде, теперь я еще больше заинтересовался им и, от нетерпения и любопытства, едва дождался конца пути. Уже вечерело, когда мы завидели первые домики Осиновоколкинской станции или, вернее, села Осиновые Колки, а между тем оно было растянуто на пелую версту, и нам еще приходилось сделать ее, чтобы достигнуть этана. К счастью, здесь ношел уже гораздо более твердый грунт дороги, и кони прибавили mary.

 Вон и сам майор налицо, — указал мне рукой смотритель, едва мы поравнялись с высоким заостренным частоколом острога, выкрашенным казенною желтой краской.

В самом деле, на невысоком крыльце продолговатого, в виде ящика, и такого желтого перевянного злания стояла коренастая фигура в расстегнутом до рубашки военном сюртуке, без шапки, заслонившая широкой ладонью глаза должно быть, от отблеска мокрой дороги. В этой фигуре я бы не сразу узнал прежнего товарища: слишком уж он «заматерел», как выражаются иногда охотники о крепко сложенном волке. Лицо землистого цвета сияло, однако ж, прежним добродушием, а широкая улыбка все время держала полуоткрытым рот, точно она запуталась в густых и косматых черных бакенбарлах.

Узнаете меня, Седаков? — крикнул я ему, первым

выскочив из повозки.

 Постойте-ка, ну-ка, правое плечо вперед! — густым басом скомандовал мне майор и без церемоний повернул меня в профиль к себе своими сильными, как клеши, руками. - Э! вой оно что: нос-то этот с зарубкой мне памятен. Воистину, брат, следует облобызаться!..

И он радостно назвал меня моей бывшей школьнической

кличкой, обланив не хуже сибирского медведя.

Минуту спустя я буквально был на руках внесен товарищем в комнату и в таком забавном виде отрекомендован его супруге. Одьга Максимовна оказалась совсем пол стать мужу: высокая, мускулистая, с несколько грубоватыми манерами и почти мужской похолкой, она так крепко пожала мне руку, что у меня чуть пальцы не хрустнули.

- Как раз к самому чаю подъехали, - ласково прозвучал в монх ушах ее голос, от которого, судя по фигуре его хозяйки, я уже никак не ожидал той мелодичности и женственной мягкости, какая в нем слышалась.

 Раздевайтесь-ка поскорее, да и будьте как дома. Мы с Мишей попросту любим.

Когда она говорила это, большие темно-синие глаза ее смотрели так искренно, с таким выражением ралушия, что совестно было бы даже и подумать о стеснении.

 Вот какую славную я себе бабенку подцепил,— не без гордости сказал мне Седаков, любовно провожая глазами жену, уходившую в соседнюю комнату. - Украл, брат, я ее... у родителей стащил! Раздевайтесь-ка, в самом деле, да осмотритесь на новом месте: раньше двух недель — ведомо бы вам было - я вас ни за что отсюда не выпущу, а в случае бунта... в острог запру.

Оп добродушно захохотал своим густым басом и быстро вышел на улицу.

Я разделся, закурил папироску и стал осматриваться. В

компату еще не было подвяю свечей, по и при слабом свете наступавших теперь сумерек можно было определить, что опа имела пазначение приемпой залы. Размеры ее были довольно общириы, обстяювка самая простая: на окнах виссли чистепькие кисейпые занавски, а на особо приделанных широких подокопниках ютилось множество горшков с цветами; по стенам было размещею песколько солидных гравор под стеклом. Над диваном, как раз против входной двери, висели ридом дав погругета без рам, на одилих подрамках — хозвила и хозяйки, писанные, очевидно, на холсте масляными красками: ступавшиеся все более сумерки пе позволяли судить о художественном достоинстве работы, но сходство лиц было поразительное.

Прошло минут десять— и в зале стало совершенно тем. Я прикотился на диване и чуть было не задремал, утомленный четырехчасовым переездом по зарварьской дорогс. В комнате, должно быть смежной с соседнею, звякнули чайными ложечками.

— Что? не совсем еще ослепли? Хорошо мы вас на первый разотостили? — окончательно вывел меня из забытья смеющийся голос хозинна, который незаметно подкравшись, ощунью отыскал мою руку в потемках. — Ключ, брат, потеряли от чулана, где у нас свечи держатся, так надо было пробой выдернуть. Пойдем-ка теперь на оточек.

Оп крепко обхватил правой рукой мою фигуру и через темную гостиную провел меня в столовую, где кухарка только что вставила и закига свечи. На длиняюм столе кипел уже объемистый самовар, Ольга Максимовна расположилась как раз перед его храном, а рядом с ней сидел, с сияющим лицом, мой обязательный спутник.

 Пехоту пустим вперед, или прежде конной артиллерии прикажете сняться с передков? — обратился ко мне с неожиданным предложением Седаков, заботливо усадив меня возле себя.

Я не понял, о чем шла речь, и только вопросительно взглянул на него.

 — А это по-ихнему значит: чай ли вы будете сперва кушать, или прежде по водочке пройдетесь? — любезно выручил меня из недоумения смотритель.

Я выразил желание начать с «пехоты».

Артиллерию, стало быть, выдвинем к почи? Резоп!
 Со всех батарей будем жарить, чтобы к утру и следа, брат, не осталось от неприятельской крепости, именуемой трезвостью, — шутливо порешил холяип. — А ты уж, Олюша, подаботься завтра о раненых, — хохоча, обратился о и жене

и попеловал у ней руку, - чтобы, главное, кисленького было побольше, брат.

За чаем полились оживленные речи. Впрочем, собственно, говорили без умолку только мы с Седаковым; Ольга Максимовна больше слушала и лишь изредка, с большим тактом, вмешивалась в разговор, а смотритель все время как-то отечески-благодушно улыбался, молча посматривая то на того, то на пругого. По правле сказать, им нельзя было особенно и заинтересоваться нашей веселой болтовней, напиравшей преимущественно на школьные годы, как это всегда бывает между не видавшимися с тех пор товарищами: то, что уже при одном намеке вызывало в нашей памяти пелый ряд былых картин и ошущений, для непосвященного слушателя пропадало бесследно и даже, быть может, казалось бессмыслицей. Тем не менее эта эгоистическая тема, по всей вепоятности, еще полго бы не истошилась, если б ей не помещало одно обстоятельство. Давно уже я с любопытством посматривал на затейливую кружку, из которой пил чай хозяин, но находил неловким завести о ней речь ни с того ни с сего. Теперь он вдруг сам подметил это и самодовольно улыбнулся.

 — Э! так она и петербуржцу бросилась в глаза? сказал Селаков, высоко полнимая в руке заинтересовавший меня предмет. — Это, брат, чудо своего рода! — Он живо выплеснул недопитый чай в полоскательную чашку и подал мне

кружку — Нате-ка полюбуйтесь, какая работа!

Работа была лействительно замечательная. Представьте себе обыкновенную больничную оловянную кружку, но покрытую кругом, не исключая крышки и ручки, самою тончайшею сеткой из того же металла наполобие вуаля, обычные мушки которого были заменены здесь настоящими оловянными мухами, как бы ползавшими в разных направлениях по сетке. К самой средине ручки, сверху и снизу, сетка постепенно сходила на нет, — очевидно, для удобства захвата. В особенности мухи, несмотря на их почти натуральную величину, были сделаны изумительно. Признаюсь, до того времени я не видывал ничего подобного и теперь с молчаливым восторгом повертывал в руках кружку.

 Да, брат, — говорил между тем хозяин, — чудо своего рода! И вель, заметьте, все вырезано от руки, а не отдельно приспособлено.

 Но чья же это работа? — воскликнул я, крайне заинтересованный. - А есть, брат, у нас тут такой... острожный художиик,

как мы его зовем, так вот это - его произведение. Он, бедня-

га, и живописен вместе: вон в зале висят наши с желой портреты — тоже его рук и разума дело.

— Но как он сюла попал?

 Еще очень хорошо, что оя именно сюла попал, в наши руки. Как попал? - передразнил меня Селаков, видимо. разгорячившись. — Ла как в Сибирь-то, брат, попадают? Разумеется, пешком, а не в коляске...

— За что, я спращиваю?

 А вот за это свое искусство: очень уж. мол. ты, брат. искусен, так поди-ка проветрись!

 Нет. в самом пеле. за что же? — попрашивал я. интересуясь все больше.

- В партионном списке v него значится коротко: «за поллелку фальшивой монеты и фальшивых ассигнаций»: а совесть его... уж госполь велает.
- Ты лучше. Миша, расскажи всю историю кружки сначала. — вмешалась в разговор Ольга Максимовна. — Это очень интересно.

Да, расскажите, пожалуйста, — попросил и я.

 Вы, брат, не подумайте, — оговорился хозяин, обращаясь ко мне. — что я не берегу это сокровище — эту кружку: вель она сегодня на столе только по вашей милости, а то ее место — в спальяе у жены, в шкапу, за ключом. Признаться сказать, мне, брат, хотелось похвастаться чем-нибуль перед товаришем — вот я и заставил желу вынуть ее на свет божий. Теперь все по порядку сообщу. В прошлом голу. совсем уж поздней осенью, привели ко мне небольшую партию арестантов, человек в семьдесят. Здесь полагалось им три дневки на отдых. Один арестантик - именно Павел Федорович Окупев - захворал перед отправкой; не могу, говорит, ваше благородие, илти дальше, да и шабаш! Посмотред я: жар у него, горит весь. Ледать нечего, оставил на свой страх по прихода следующей партии. Потом думаю: яало же и подечить больного. Приказал я казаку вытереть его на ночь горчицей с водкой, с солью и уксусом да накрыть потеплее. А жена (Ольга Максимовна любит-таки пошататься по острогу) спесла ему горячей малины вот именно в этой самой кружке: она с крышкой, так чтобы не остыло дорогой. Кружка эта тогда была еще просто, брат, обыкновенной оловяяной кружкой. Надо вам сказать, что она у меня, некоторым образом, заветная: ее подарил мне за Байкалом один докторприятель, теперь уж покойный. - так я очень дорожил ею. Выпил арестантик малину при жене и Христом-богом еще попросил коужечку. Лали и еще: только во второй-то раз жена забыла принести кружку назад, - за поздним временем

так и оставили по утра. Утром я пошел его навестить. Смотрю: мой арестантик уже на погах, брат, как встрепанный, Пораловался. «А где же у тебя, говорю, кружка из-под малины? Я ее, братец, не вижу». — «А не знаю-с, говорит. нало быть, солдатик с собой захватил-с». - «Какой солдатик? когла?» -- спращиваю, «Ла кто его знает-с какой: был тут рано утром какой-то соллатик-с, я его спросонок не разглядел. — надо быть-с, он и унес». Заметьте, что острог в то время был совершенно пустой: кроме этого больного арестантика, никого там не было. Я за команиу взялся. v меня ее восемнадцать человек на руках, исключая казака. пикто ничего не видал, никто ничего не уносил, да и в камеру не заглялывал. Выяснилось только, что вот Ольга Максимовна чуть было меня под суд в то время не подвела: уходя, не заперла камеры на ключ - и арестантик мог бежать, а вель оп в каторжную работу назначен! У нас. брат. тут простые порядки, как и мы сами люди простые. Так мы тогла это дело и предали воле божией. Новая партия, за распутицей, больше месяца не приходила. Раз. булучи случайно на станции, я узнал от проезжающего офицера, что он, за три переезда отсюда, обогнал дорогой большую партию арестантов. Я в тот же день сообщил это моему арестантику и приказал ему готовиться к отправке. Он промодчал, а немного погодя, этак с час времени, опять потребовал меня к себе через конвойного. Прихожу. «Что тебе?» — спрашиваю. Арестантик мой молчит, наклонился и что-то достает из-под нар. Думаю: не добро у него на уме — и попятился. А он мне вдруг бух в ноги: «Ваше благородие! - говорит, - простите великодушно-с: за вашу доброту извольте получить в целости свою кружечку-с, только в пругом виле-с». - и полнес мне вот это сокровише...

Седаков снова приподпял рукой стоявшую передо мной кружку и на минуту умолк, видимо, сильно растроганный. — Да, брат! вдвойне сокровище: и по работе, и по чувст-

ву... — выговорил он наконец с навернувшимися слезами на глазах.

С минуту и мы все молчали.

 Достань-ка, Олюшка, коньяку, — обратился вдруг хозяин к жене. — это меня всегла взволнует.

Он налил из поданного ему графина чуть наполовину чайного стакана и выпил залпом.

чайного стакана и выпил залпом.

— Ведь, кажется, сколько я понял из ваших слов, этот

художник и теперь здесь? — полюбопытствовал я.
— Вот, вот... в том-то, брат, и штука вся,— сказал Седаков, покачав головой. — это у меня большой служебный

грех. да и рискую я страшно. Жалко нам стало с женой гнать такого талантливого арестантика в ланы каторги, посоветовался я кое с кем, заручился свилетельством лекаря, да вот и по сне время вожусь с моим грехом; отписываюсь и все рапортую Окупева больным при смерти: у него, впрочем, и точно — чахотка. А когла-нибуль по меня поберутся же Мы даже и запираем-то его теперь только пля вилу когла приходит партия, а так он на воле больше, спит с моим казаком и ест с нашего стола: любимец Ольги Максимовны. добродушно улыбнулся Михаил Кондратьич.

 Он такой кроткий, забитый... пусть бы уже и умер на наших глазах, - тихо и застенчиво, как бы оправлываясь,

прибавила от себя хозяйка.

 Вот они какие люли! — выразительно мотнул мне на них головой смотритель.

 Ну, ну!.. перестань! Большое, брат, спасибо тебе. что ты ко мне милого товарища привез, а все-таки сахарной булкой не рассыпайся: какие есть, такие и ладно, - круто оборвал его Седаков и снова обратился ко мне. — Вот вы завтра днем посмотрите наши портреты в зале; ведь они, брат, как написаны? Даже не вывесочными красками, а просто кровельными — вот чем колоды у окон да двери красят. Холст он тоже загрунтовал обыкновенной замазкой: а больше всего горя у нас было с кистями: хорошо, что у жены нашлись горностаевые хвостики, да еще поросячью щетину пустили в дело. Вот, брат, как!

- А нельзя ли будет, Михаил Кондратьич, взглянуть

на самого художника? — осведомился я.

— Почему же только «взглянуть», а не познакомиться? спросил Седаков, и в тоне его голоса проскользнула как будто пропия. — Это можно, это мы, брат, сегодия же устроим... ужо попозже.

#### п

#### ОРИГИВАЛЬНЫЯ ПОЛАРОК НА ПАМЯТЬ

Редко когда я чувствовал себя так хорошо, как в этот вечер, за чайным столом у Седаковых. Мне невольно приходило в голову, что я сижу у самых лучших друзей, где, под несколько шероховатой оболочкой, таятся благороднейшие людские чувства, где жилось и думалось неизменно честно и куда вовсе нет доступа условной нравственности, которая, соблюдая только букву, искажает весь смысл мулреной книги общежития. Да! я именно это чувствовал, и когла мы встали на-за стола, чтобы перейти в гостиную, у меня как

будто немного похолодело на душе. Мое впечатление в данную минуту можно было сравнить с тем, какое испытываешь поздней осенью, когда, пригревпись на солние, вдруг ощутищь на себе реакое дуновение холодного ветра, напоминающее об уграчениюм леге. Впрочем, это впечатление прошло очень скоро, и новым согревающим лучом явилась Ольга Максимовна, когда, управившись по холяйству, она опять присоединилась к нашему обществу.

 Я распорядилась сделать пельмени к ужину. Вы ведь, верно, любите пельмени? — дасково прозвучал мне ее мелопи-

ческий голос.

В искренией беседе время летело пезаметно; на этот раз все в ней принимали одинаково живое участие. У меня расспранивали о петербургских повостях. Седаков передавал интересные случаи из своей скитальческой жизни, смотритель смешил нас комористическими выходлами насчет почтмейстерской семья, и даже несколько сдержанная хозяй-ка неоднократно вызывала веселую улыбку на лицах собеседников сволим меткими замечаними. Но сказать откровено, нескотри на всю чарующую прелесть такого интимпото кружка для дорожного человека, я теперь слушал както неохотию, отвечал рассеянию: «острожный художник» не выходил у меня из головы, и мне стольо больших усилий не заговорить о пем снова. На счастье, как бы утадав мою мысль, Седаков среди разговора вдруг обратился к жене.

Э! вот что, Олюша, вели-ка позвать ко мне Антропова;

да, я думаю, нам и закусить пора. Спустя несколько минут в гостиной появилась бравая и

статная фигура пожилого сибирского казака.

— Вот что, братец Антропов, — сказал ему Седаков, — маленький чуланчик у нас пустой?

Пустой-с: там только квашия стоит.

 Ну, это ничего. Приготовь, братец, кусочек охры, ваксы... да ведь ты, впрочем, знаешь: помнишь, как в прошедший раз при лекаре делали? Что еще нужно — у жены спросишь.

Понимаю-с.

Казак было повернулся, чтоб выйти.

Постой. Павла Федоровича куда сегодня поместили?

В одиночную, ваше благородие.

 Так ты его ужо ловким манером переведи к нам в кухню, — смекаешь? Спроси у барыни стакан водки и попотчуй его. Ступай.

Казак вышел.

 Теперь у нас, за дождями, вот уж шестой день партия гостит,— пояснил мне Седаков,— так надо быть осторожнее: тут ведь разные профессора есть. А если моему арестантику не дать предварительно водки, оп ужасно стесняется при посторонних, да уж и ловкость у него тогда не та. Пойдемтека, господа, червячка заморить.

В столовой весь стол был уставлен закусками, винами и графинчиками с различной помашней наливкой. По лицу хозяина, однако ж. сразу можно было улостовериться, что все это делается от чистого сердца, а не напоказ. Селаков усадил меня рядом с собой и, должно быть, заметив, что я несколько удивился такой роскоши у этанного командира, любовно потрепал меня по плечу.

 Не бойтесь; не ворую, — сказал он весело. — Хорошо. брат, что в прошедшем году дядя догадался мне три тысячи в наследство оставить, а то бы я не мог сегодня прилично угостить старого и дорогого товарища. Мы еще, брат, в заключение спектакля бутылочку-другую и шампанеи дернем: знай наших!

Михаил Кондратьич стал было наливать рюмки, как вдруг

 Да постойте-ка, господа, ведь хлеба еще не подано. У нас вот одно неудобство, что кухня через двор.—

как бы извинилась хозяйка.

Она встала и с усилием дернула за висевший в углу конец веревки, сообщавшейся, вероятно, с кухонным колокольчиком. Вскоре явилась кухарка с тарелкой нарезанного хлеба.

Павел Федорович на кухне? — спросил у нее Селаков.

Нету еще: казак за ним пошел.

Пускай сюда придет, как явится.

С четверть часа времени, которое прошло после того. я сидел как на иголках от нетерпения и любопытства. Наконец уличная дверь скрипнула — и передо мной воочию предстал «острожный художник». Это был человек неопределенных лет, черноволосый, несколько более чем среднего роста, немного сутуловатый; длинные усы и клинообразная редкая бородка подернулись у него проседью: половина выбрита по-арестантски. Хотя смуглый цвет лица отчасти и скрадывал его чахоточную бледность, но характерный лихорадочный блеск больших темно-карих выпуклых глаз ясно свидетельствовал о зловещем недуге. Глаза эти были какието особенные, глубокие, выразительные: даже можно сказать. что они составляли всю прелесть лица. Я заметил еще одну особенность: верхняя губа у него с правого боку как-то неприятно вздрагивала, открывая пустое пространство на месте двух выпавших или вышибленных зубов:

уцелевшие зубы были безукоризненной белизны. Во всех движениях художника проглядывала скорее застенчивость, чем робость или несообщительность. Одет он был в серую арестантскую шинель с рукавами, из-под которой выказывалась из груди чиствя холщовая рубашка, завязанная у ворота красной тесемкой.

— Ну, что, Павел Федорович? как? здоров ли? — мягко приветствовал его Седаков. — Знаю, что тебе эти дни немного теспенько приходится, да уж делать-то нечего, так пришлось, надо потерпеть. А у меня, брат, сегодня праздник: вот това-

риш старый завернул, сто лет не видались...

Очень приятно-с.

И желает с тобой познакомиться.

— Очень, очень приятно-с, — повторил арестант.

Голос у него был замечательный: нежный, бархатный какой-то, идущий прямо в душу.

— Садись-ка, брат, с нами да выпей, — пригласил его Седаков, выдвигая вперед свободный стул.

Но прежде чем новый гость успел сесть, я встал и, горя-

чо пожав ему руку, сказал:
— Ваша работа — кружка — целый вечер не выходит у меня из головы, что за мастерская отделка!

 Пустяки-с... главное — без инструмента сделано-с, а то бы и поизящнее можно-с, — ответил он, потупясь, и лихора-

дочный румянец яркими пятнами заиграл у него на щеках. Седаков между тем налил рюмки и пригласил всех нас чок-

нуться.
— Давай вам бог побольше таких произведений! — пожелал я Павлу Федоровичу, когда наши рюмки обоюдпо зазвенели.

 Нет уж... куда же-с... мне к могиле-с, — молвил он тихо.

 Э! что, брат, замогильничал? — ободрительно рассмеялся хозяин. — Погодите, господа, Павел Федорович нам еще и сегодня покажет свое искусство. А теперь повторите-ка.

Мы выпили снева. Вторая рюмка заметно оживила «острожного художника»; он присел как-то боком на стул, подумал немного и вдруг спросил:

Михаил Кондратьич! Партия долго у нас простоит-с?
 Завтра думаю отправить, если солпечный день будет.

 — А оны-с... как намеревы?.. когда уезжают-с? — указал на меня глазами мой новый знакомый.

 Дня через два, — сказал Седаков, очевидно, схитрив, а что?

— Да я бы вам-с портрет с них написал-с: голова у них

отличная-с. Дозвольте уж, Михаил Кондратьич! Мне, главное, чтобы загрунтовочка просохла-с, а то я и в два дня поспею-с.

Это было сюрпризом для всех, в особенности для меня. — Вот, вот... вот выдумка так выдумка! Ай да Павел Федорович! Молоден! Спасибо! — захлонал в ладоши Седаков и даже как-то совсем по-ребячески спрытнул со стула. — Что, брат, на это скажете? — потрепал он меня рукой по колену. — Вспь уж нельзя отказаться. а с

 Мие бы хоть-с два сеансика-с... – как-то молительно взглянув на меня, выговорил в свою очередь художник.

Я, разумеется, согласился с большим удовольствием. — А вот за то, Павеа Федорович, что ты потом заставишь его сидеть перед тобой, придралея к случаю хозлии, поди-ка ты сегодия прежде сам посиди в чуланчике: сделай ему подалок на память.

- Пустяковина-с это.

Нужды нет, что пустяковина, а ты спелай.

Да оно-с, конечно... можно-с.

Седаков тогчас же пригласил меня «совершить маленькое Остаков тогчас же пригласил меня «совершить маленькое ми отправаниес с хозяниюм через двор на кухню. При ней оказалось теплое продолговатое помещение, куда и посветил нам казак. В глубине этого чуланчика я увидел только пустую кадку, а посредние на полу, на гладкой дощечке, разложены были следующие предметы: большой лист белой почтолой бумати, перочиным полики, коробка дряпных спичек с рыжими головками, осколом оконпого стекла, два кусочка охры и ваксы да клочок ваты; рядом с дощечкой столи на блюде стакан с чистой водой.

Казак, ухмыляясь, поставил свечу тоже на пол.

 Вот, брат, и все тут наши инструменты, — сказал мне Седаков. Он вынул часы из кармана и объявил: — Как раз половина первого.

Я только смотрел и недоумевал.

 Ну, Павел Федорович, теперь счастливо оставаться! со смехом заключил Михаил Колдратьич, впуская арестанта в эту каморку и запирая за виму дверь висячим замком. — Да поторопитесь-ка, смотри, а то, брат, там без тебя компания всю водку выпьет.

Мы пошли обратно.

Смерть любит водку! — пояснил мне хозяни дорогой.—
Я даю, много-то и не следовало бы; да ведь жалко человека:
не жилец он на свете, впереди еще что будет, так пусть хоть
теперь иной раз фантазией поразмечется.

Я промолчал; невесело как-то стало. Когда мы вернулись, Ольга Максимовна, с жаром объяснявшая что-то смотрителю, разом приумодкла: у пее тоже проходило по липу какое-то темное облачко.

 Ты ему. Миша, не давай потом много вина. — сказада она погодя мужу. - Посмотри, как он осунулся эти дни.

 А уж мне, Ольга Максимовна, разрешите, — наивно проговорился смотритель и выпил рюмку водки. — Я, матушка, полго теперь не заверну к вам, напо отчетность приготовлять в контору.

Пока мы закусывали и разговаривали, я и не заметил, как подощел Антропов.

Готово-с, ваше благородие, — коротко объявил он.

 Скорехонько! — сказал Седаков, взглянув на часы.— У меня семнадцать минут второго — значит, всего сорок семь минут прошло.

Он достал из кармана ключ и подал казаку:

- Отопри, братец, пожалуйста, да посылай сюда Окупева. Пускай и пельмени несут. Сам можешь лечь спать пока... или постой: выпей-ка, брат, прежде водки. Осилишь стакан? Что тебе дать на закуску? на вот, съещь сардинку.

На лице казака, когда он выпил, изобразилось полнейшее удовольствие; видно было, что он очень дорожит не столько водкой, сколько вниманием и лаской своего комапдира, Вслед за уходом Антронова явился и наш освобожденный затворник. Он конфузливо подал мне аккуратно сложенный вчетверо пакетик из полулиста почтовой бумаги.

Уж не взышите-с: как вышло-с.

Я развернул пакетик и, к величайшему моему уливлению. нашел в нем... рублевую бумажку. Да, это именно была рублевая бумажка прежнего образца, нарочно немного засаленная и смятая так, чтоб не могла казаться слишком новенькой. Не рассматривая пристально, в особенности издали, ее трудно было отличить от настоящей: только девая сторона, искусно выполненная пунктиром взамеп мелкого шрифта, легко обнаруживала подделку, но лишь на близком расстоянии. Седаков достал из кармана настоящую рублевую ассигнацию и положил ее на стол рядом с фальшивой: сходство оказалось еще разительнее.

 Память-то у него какая завидная: ведь наизусть. бестия, сработал, без подлинника! - воскликнул начинавший уже хмелеть хозяин. А много ты их, Павел Федорыч, смастерил на своем веку? Сколько пустил в обращение?

Вопрос был резкий и неожиданный, но, касколько я мог

заметить, он не вызвал ни малейшего смущения в Окуневе; последний только шире раскрыл глаза и ответил совершенно спокойно, даже не обидясь:

Для шутки — много-с; а пакостями я не занимался-с,

Михаил Кондратьич.

Хозяйка, с свойственным ей тактом, поспешила замять этот неприятный оборот разговора; Ольга Максимовна заговорила о чем-то совершенно другом, но очень кстати, а я между тем спрятал бумажку к себе в карман: она принадлежала мие по праву как оригинальный подарок «острожного художника», затерянного в глупии сибиоского этана.

Полто еще потом длилась наша беседа, принимавшая все большее и большее оживление под влинимем «копной артиллерия». После пельменей радушная хозяйка выпила с нами стакан шампанского и без церемоний объявила, что она «опьянела совеем» и идет спать. Но мы просидели чуть ли не до утра: по крайней мере, когда ямщик бережно укладывал в повозку своего значительно «раненого» смотрителя, не пожелавшего остаться ночевать, я отчетливо приметил на востоке бледиую полоску заниманшегося рассвета.

#### III C fhary ha fhar

На другой день, довольно подпю утром, жирный хозийский кот, вспрыгиувший ко мпе на постель, разбудил меня в маленькой компате, служившей кабинетом Седакову и ярко озаренной теперь целым спопом солнечных лучей. Возате дивана я нашел свой чемодачик, переменил белье, оделся и вышел в столовую. Меня встретила там Ольга Максимовна, хлюогоавшая с чаем.

 Удобно ля вам было? — осведомилась она, улыбавлсь, — Впрочем, вы, кажстся, кренко спали: Миша вас будил, да не мог добудиться; он ушел отправлять партию. Я сама проспала сегодия. Умывайтесь, — вон в углу рукомойник, — да присаживайтесь к столу.

Когда я подсел к хозяйке, она снова спросила:

 Я не знаю ваших привычек: вы не хотите ли прежде выпить и закусить чего-нибудь? Миша уже успел разговеться, а о Павле Федорыче я тоже похлопотала.

Но мне пришлось отказаться и попросить только чаю. — У меня отец пил запоем, — как бы поспешила оправдаться Ольга Максимовна, — так я помню, как это было мучительно для него па другой день — не выпить...

Я молча посмотрел ей в кроткие, симпатичные глаза и певольно подумал: «Хорошо было бы и точно Павлу Федорычу умереть на этих глазах!» Она сама заговорила о нем, об его таланте, о неизлечимости его болевии, о тех заботах, какие умотребляет она, чтобы облегчить, по возможности, его горькое, бесправное положение,— и в каждом ее слове звучала самая сердечизя нота. Отнив чай, мы пошлы в залу—ваглянуть на портреты. Они были написаны смело, размащисто: ничего прилизанного, инчего рутинного. В особенности характерна была лепка лиц: то ли от грубости материала, то ли от своеобразности письма эта лепка представляла нечто такое оригинальное, сочное, жизненное, что я не мог достаточно надивиться ей. — Сколько, я думаю, талантов пропадает таким образом — Сколько, я думаю, талантов пропадает таким образом

- на Руси! проговорила со вздохом хозяйка.
  - Да, не мало, согласился я.
- И ведь знаете: мне кажется, что он совсем не виноват в том, за что сослан.
  - А вы не пробовали расспрашивать его?
- Нет, я боюсь... у меня не хватает духу рыться в человеской душе, как у себя в комоде: там ведь и без того наболело все. Мне кавется, что расспрашивать в таком случае — значит не доверять, значит оскорблять.
- Не всегда; иной раз это облегчает чужое горе, надо только подходить к нему дружески.
- Да, может быть, и так; я понимаю вас. Но не при всяких условиях возможно дружество...— тихо проговорила Ольга Максимовна.
- У нее на лице появилось при этом такое сосредоточенно-грустное, даже угрюмое выражение, что мне показалось, как будто бы я я сам неосторожно затронул в ней нечто наболениее.
- И, по-моему, Миша вчера был очень неправ к нему, прибавила она еще тише, как бы поясняя свою мысль.
- Пока мы говорили, пришел Седаков. Он был, видимо, чем-то озабочен.
- Отправил наконец партию. Черт несет сюда окружного жапдармского генерала, сказал Михаил Кондратьяч, даже забыв подхороваться со мой. Сейчае получил с нарочным записку от исправника. Дней через пять должен быть. Пренеприятивая, барт, штука! Главное не знаешь вперед; может проехать мимо, а может и к нам запустить пос... Павае Фероров у меня совсем голову повесил. Надо будет самому съездить к исправнику, разузнать... Черт их носит, право!

- Когда же ты, Миша, думаешь ехать?

 А вот позавтракаю плотнее, да и махну; я уж и насчет лошадей распорядился.

А далеко это? — полюбопытствовал я.

Нет, не очень; верст пятнадцать в сторону от тракта.
 Завтра к обеду, брат, обратно прикачу. Ольга Максимовна!
 сдаю вам товарища на ваше наивнимательнейшее попечение.
 Эх, какая досада, право!

Седакову, видимо, было очень не по себе, в глазах у него назойливо светилась какая-то докучливая, гнетущая мысль, но он ее не высказывал и только от времени раз времени как бы про себя повторял: «Черт бы их побрал совсем!» Часа через полторя, позавтранкав, Михаял Кондратьну чехал.

День был превосходный, на дворе порядком уже пообсохло, и я, чтоб не мозолять до обеда глаза хозяйке, выразви ей желание пойти поппляться в окрестностях острога.

 Наденьте Мишины охотничьи сапоги, — предложила опа, — а Павел Федорыч вас проводит: он любит это; он в лесу как у себя дома; только в село не ходите с ним — могут увидеть.

Я переобулся, и мы вышли на заднее крыльцо.

- Да вот он и сам, сказала Ольга Максимовна, указав мне рукой на кучу сложенных бревен у частокола, где действительно сидел Окунев, возясь с одноручной иплой около какой-то доски. — Павед Федорыч! — окликнула она его. — Что вы там мастерите?
- Да вот подрамник-с... к ихнему портрету, неловко раскланялся с нами художник. — Теперь посвободнее стало-с. Только холстик мне, Ольта Максимовиа, пошлите-с, так я с вечера натяну и загрунтовочку сделаю-с; на солнышке живо подохнет-с.

— Ая было хотел вас просить, чтобы вы меня в лес проводили, — сказал я, подходя к нему и здоровансь рукой.
 — Так это-с ничего... можно-с, поспестся-с; я вот только

на кухню за шапкой схожу-с, — засуетился он с видимым удовольствием.

Через минуту мы вышли с ним из ворот направо и повернули за угол острога.

 Вы, должно быть, любите лес? — спросил я, закуривая папироску и предлагая другую моему каторжному спутнику.

 Природа-с... как же ее и любить-с? Нет, уж от папиросы увольте-с; отвык-с, а сынкова привы кать не приходится; я ужо трубочку закуры-с, если позволите. Нельзя не любить-с природу: она, как мать, даже и к сыну-уроду ласкова-с...
 Вы не пробовали писать цейзанкей?

- Пробовал-с, да не выходит как надо: лес должно беспрестанно изучать, а я больше четырех лет-с по острогам маялся — все перезабыл-с. Зима мне больше нравится, все бы, кажется, ее писал-с: сердну-то русскому много уж она говорит-с: только не перзаю-с: как, тепериче, станешь этот самый снег писать-с? И бел-то он, и синеват-с, и всякие на себя оттенки воспринимает-с. А уж знаю, что не утерплю-с: коли ложиву. бог даст, до будущей зимы — буду писать-с. - Скажите: вы гле же учились живописи?
- Учился-с?! с каким-то наивным изумлением переспросил меня Павел Фелорович, широко открыв свои выпуклые глаза. — Эх-с! вашими бы устами-с да мед нить: кабы я учился-то... не знать бы мне сюда пороженьки-с!

Вель у вас положительно талант.

 Был-с, да побрые люди скущали-с. Что так? — спросил я как можно мягче.

В это время мы только что вступили в гигантский листвепничный лес - красу моей родины.

 А вот присядемте-с на эту вон лесинку: у меня сегодня с утра одышка сильная-с. — закашлялся Павел Федорыч. указывая рукой на громадный ствол повалившейся лиственницы. - Па спичечку-с мне, пожалуйста: я трубочку закурю-с... с вашего позволения.

Мы уселись и оба закурили.

 Я ведь крепостной был-с. — начал рассказывать Окунев, затянувшись трубкой и снова закашлявшись. - При барских комнатах состоял на послугах: круглый сирота был-с. С малолетства самого горела эта страсть во мне к рисованию-с. да времени никак недьзя было залучить своболного-с: то трубку полать-с, то тула, то сюла сбегай - весь лень на ногах-с: только по ночам и баловался карандациом, как все спать лягут-с. Помещик у нас был-с волк настоящий, да и она не лучше-с; а детей при них не состояло; так и надо-с, перепортили бы только малюток-с. Я стал проситься, чтобы меня к нашему отцу дьякону-с в ученье отдали: он в городе-с, для тамошних купцов, вывески писал-с, так мне у него хотелось, собственно, насчет красочек-с попользоваться, ну и к делу присмотреться. — не пускают-с. Я и так и сяк — не выгорело-с. А карандашом по ночам все балуюсь. После уж я от отпа дьякона и красочками раздобылся-с, на дощечках марал-с... от ящиков из-под макарон-с. Пошел-с мне двадцатый год и меня совсем в лакеи преобразили-с, фрак даже напялили-с, в пеньковых перчатках стал щеголять-с. Четыре года-с в этом подлом звании промаялся...

Павел Федорыч презрительно сплюнул и продолжал:

 Раз. знаете-с. втемящилось в голову нашей помещице (смешно-с это было: vpод была-с) портрет с себя иметь масляными красками: у губернаторши видела-с, так и ей захотелось. Скупые были оба-с до смерти, а художника пригласили: нарочно из города на две недели приезжал-с. Стал писать-с он портрет: просто бы я. кажется, не отходил от него-с, так и тянет-с. И таково это мне было любо-с и уж досадно же другой раз на него. что начнет он, примерно-с, глаз писать, да влруг и перемахнет-с либо к волосам, а то и к подбородку-с; на одном месте не пишет-с. Подкрадусь я, бывало, воровски-с сзади барыни, чтобы не увидала, смотрю, как это он скорехонько-с кисточкой то ту, то другую краску-с с палитры слизнет - сердце у меня так и замирает-с. Понял я тут-с. что разные краски полжно в одну смешивать, — оттого и живо выходит-с. Как уехал от нас потом-с этот самый хуложник да как привезли из Москвы-с вызолоченную раму-с и портрет в ней на стену повесили — просто хоть в петлю полезай-с: не хочется жить у помещика! Урвешь, бывало-с, какойнибуль часок свободный — и бежишь к отцу дьякону, чтоб на холсте пописать-с. Частенько это начало повторяться-с. узнал помещик — и порку задал-с. Стало еще того томнее-с. И приди же мне тогда блажь в голову-с: дай, мол, выкину что ни на есть пакостное-с, только бы от госноп отпелаться. А в то время как раз вышли ассигнации новые-с, на серебро пошел счет-с. Вот-с и думаю: а что, если скопировать рублевую бумажку-с да и всучить ее кому-нибудь так, чтобы меня с ней накрыли-с? Ведь, думаю, судить меня будут, в острог засалят-с и беспременно ушлют-с куда-нибудь, все же не при помещике останусь. Только я о каторге тогда и не помышлял-с: совсем не сообразил, что ведь за такие дела-с строжайше наказывают, -- глуп был-с, как в тумане ходил-с. Мне бы первым долгом следовало, как теперь полагаю, с отцом дьяконом-с поговорить, от него-с выведать, а я все про себя мараковал, все своим горячим умом орудовал-с. Вот-с он, горячийто ум. и довел меня-с... да еще, слава тебе господи, что покуда только вот до этого леса довел-с... Славный лесок-с, горделивый-с!

Павел Федорыч на минуту замолк и весь ушел в сосредоточенную луму.

— И пристально же, окаянный-с, стал изучать в то время эту проклятую ассигнацию-с! — загозорил он спова, вытряхивая потухирую эзлу из грубки. — Так пристально-с, что опа у меня и по сню пору-с живьем стоит в глазах, как вы сами врен вызольни выдеть-с. Не похвастаться сказал — такой у меня рубль вышел-с, что я и сам его потом не отличия бы от настоящего-с. Так ведь мало, видите-с, мне еще показалось этого: дай, думаю, уж и серебриный четвертак смастерю... из олова-с. И смастерил-с. Теперь уж, дурак-с, думаю, обеспременно меня упрячут, — и упритали дурака-с, верно-с! А как перед богом сказал, так и перед вами-с, теперича дело прошлое — только всего эти две штуки-с и и пустил в обращение-с, в том вся моя была и работа-с.

В тоне голоса моего интересного собеседника звучали самые искренние ноты: выразительные глаза его смотрели на меня так прямо, кротко и спокойно, что я ни на минуту не

усомнился в правдивости его рассказа.

 — А вы где же, Павел Федорыч, грамоте-то выучились? осведомился я только.

- Да сам же все-с, самоучкой-с. Покойный родитель нашего помещика большую библиотеку имел-с, а после их смерти все нашти-с на чердак свалили, так я нии и пользовался-с... воровски-с. Отец дьякон французские буквы-с объяснил, а я лексикончик-с подыскал на чердаке — кое-что маракую-с.
  - И много вы книг прочли?
- Да все-с, какие былы-с, кроме немецких; французских мало было-с. Я больше про художников читал-с. Ныне вот «Современник-с» почитываю... от щедрот Ольги Максимовны-с.
  - Вам который же год, Павел Федорыч?
- Тридцать второй пойдет-с... с двадцать девятого июня-с.
  - Вы ведь здесь хорошо устроились, я полагаю?
- Не только что хорошо-с, а мне здесь истинный рай-с.
   Да вот опять горе-с: Михаил Кондратьич утром сказывали,
   что жандармского сюда ждут-с; генерал, говорят, крутой-с...

Ну, бог не без милости, — сказал я задушевно.

— Да оно так-с.

Мы, точно по уговору, разом встали оба и пошли в глубину леса. Наст вки в обдало смолистым ароматом лиственницы. Везде уже зеленела свежая травка, и кой-где выглядымели из нее, точто любопытные детские глазки, какие-то синенькие цветочки. — А завете-е? — коуто повеличу ко мне голову Окумев.—

- Я ведь, пожалуй, не доживу до будущей весны-с.

   Это вы опять «замогильничали», как выражается
- Это вы опять «замогильничали», как выражается Михаил Кондратьич,— сказал я нарочно шутливо.
- Не то-с. Жутко мне как-то и от этого воздуха-с, и от всей этой благодати-с...
  - У вас просто грудь немного слаба, заметил я успо-

коптельно. — Вы вот лучше расскажите мне, как вы ухитрились без инструментов такую великолепную кружку срабо-Tart?

Нет уж... пусть уж это — извините — во гроб со мной

ляжет-с... — точно простовал он.

Так я ничего не добидся от него насчет кружки. Мы долго еще бродили с ним по лесу, раза пва снова сапились отлыхать. курили. Но теперь уже исчезла бесследно его недавняя словоохотливость: мой художник — или молчал совсем, или отвечал односложно, даже как булто с горечью, на все, о чем я ни заговаривал с ним. Он и сам, должно быть, чувствовал неловкость этой, быть может, невольной слержанности: по крайней мере, когда мы вернулись домой, его хватающий за душу голос как-то особенно кротко произнес на прошание:

 Вы меня извините-с: я к вам большую чувствую-с симпатию, так не поставьте мне в грех моего молчания-с...

Я мог только горячо пожать ему руку.

#### ŧν

#### ПРЕРВАННЫЙ СЕАНС

Седаков вернулся на другой день как раз к обелу и застал меня в зале, за первым сеансом у своего «острожного художника». Последний, придя незадолго перед этим, успел только начертить мелом контур да подмалевать наскоро фон

 Ну, брат, Павел Федорыч, — обратился к нему Седаков. не особенно весело поздоровавшись с нами, - наше дело с тобой, кажется, плохо: на крутологовском этапе, за какие-то пустяки совсем, начальник жандармского округа пригрозил отдать под суд тамошнего командира. - страх, говорят, как распушил. Это всего верст полтораста отсюда. К счастию, генерал простудился там, слег и отправил в город за лекарем ехавшего с ним унтер-офицера: вот от него-то исправник и развелал все.

В залу вошла Ольга Максимовна.

 Пренеприятная, брат Олюша, история! — заключил Михаил Кондратьич, сообщив и ей эти сведения.

На всех нас нашло какое-то уныние, точно удушливая грозовая туча нависла над мирным кровом моего радушного хозяина. Павел Федорыч как-то совсем съежился, торопливо собрал свои кисти и ущел, скороговоркой проговорив:

Завтра уж попишу-с.

Обед прошел монотонно, наполовину молчаливо, наполовину в отрывистых фразах. Седаков пил очень много вина, что, видимо, огорчало хозяйку, которая как-то украдкой взглядывала на него и едва приметно качала головой при каждой новой рюмке.

 Что вы не пьете? Экая вы, брат, институтка какая! раза два придирался он ко мне в конце обеда и, когда мы встали из-за стола, тотчас же молча ущел спать к себе в

кабинет.

 Миша, должно быть, очень расстроен, — сказала мне Ольга Максимовна, пристально проводив его глазами. - Я не понимаю, чего ему так тревожиться; он всегла был на самом лучшем счету у своего начальства...

Она хотела еще что-то сказать, по вдруг извинилась, что оставляет меня, и тоже ушла к себе в спальню.

Мне оставалось только пойти погулять. Едва я успел спуститься с заднего крыльца и направиться к воротам, как из дверей кухни вышел Окунев.

Вы в лес-с? — догнал он меня.
 Па. Пойдемте, если хотите.

Уж извольте-с.

Я заметил ему, что он без шапки.

Ничего-с: мать-природа не взыщет-с.

Когда мы прошли уже довольно далеко в глубь леса и нас охватила его торжественная тишина, лишь изредка нарушаемая хрустевшей под ногами сухой веткой. Павел Федорыч отер рукавом выступавший у него на лбу пот и по боли тоскливо проговорил:

Эх, лес, лес! Прошли мои красные деньки-с!

Я старался всячески развлечь его, заставить разговориться, сам ему рассказывал о Петербурге, об Академии художеств и вообще о многом таком, что должно было крайне интересовать его. Но он почти не слушал, рассеянно вскидывал на меня глаза, как будто я совсем не с ним говорил, все время отмалчивался, вздыхал изредка и только несколько раз упорно повторил одну и ту же фразу:

Прошли мои красные леньки-с!

Вечером, за чаем, я в коротких словах сообщил историю его ссылки моим опечаленным хозяевам. Они сперва очень удивились, но когда узнали все подробно, весь наш разговор с ним, - это заметно обрадовало их, и они даже развеселились

 Надо непременно выручить Павла Федорыча, если в случае чего... — проговорила Ольга Максимовна, и сквозь улыбку на глазах у нее навернулись слезы.

Отстоим, брат Олюша, отстоим! — как-то решительно сказал Селаков.

Он позвонил кухарку, велел позвать Антропова, приказал ему, чтобы вся команда, до одного, собралась в конвойную, а через час отправился туда сам и не возвращался вплоть до ужина.

 Молодцы у меня, брат, солдаты! — многозначительно сказал мне Михаил Кондратьич, когда мы расходились на сон грядущий.

На следующее утро опять стояла солнечная погола. Напившись чаю, Седаков объявил, что пойдет приводить в порядок острог. «Надо, брат, почиститься», - как он выразился. Мне Михаил Кондратьич заметил, что сейчас же пошлет на сеанс Окунева, так как последний только еще сегодня может оставаться на свободе, а с завтрашнего дня его придется запереть до приезда генерала. Павел Федорыч вскоре явился и смотрел еще больше осунувшимся. Он только молча позлодовался и принялся за работу с какой-то лихорадочной торопливостью. Уже часа три тянулся сеанс. а неутомимая кисть «острожного художника» так и летала по полотну. Ему накопец захотелось покурить, но «чтобы не надымить в комнате махорищей», он вышел на минуту на переднее крыльцо. Я воспользовался этим случаем и встал взглянуть на работу. Портрет начинал принимать разительное сходство со мной, несмотря на всю грубость первоначальной подмалевки. Характерная, уже знакомая мне сочная лепка на этот раз давала себя чувствовать: мазки были до того жирны, что казались настоящим мясом.

 Великолепно! — невольно сорвалось у меня с языка, когда вернулся художник.

Уж как умею-с, — скромно выговорил он только и при-

нялся писать с прежней лихорадочностью.

Не прошло и полчаса после того, как на удице послышались отдаленные звуки почтовых колокольчиков, ясно допесшиеся до пас через открытую форгочку в зале. По этим звукам отчетлию можно было различить, что едет не одна почтовая тройка.

 Почта бежит, должно быть-с, — сказал Павел Федорыч, оставаясь на месте.

Но мне показалось, что он все-таки встревожился. Я встал и подошел к окну. Вдруг мимо окон промелькиула фигура казака Антропова, и почти тотчас же ов пробежал обратно. Через минуту послышался из столовой громкий голос Седакова: - Мундир мне, Олюша, поскорее!

Я отлянулся на Окунева. Он страшно побледнел и выронил кисть из руки. Еще через минуту, уже одетый в парадный мундир, в залу вбежал Михаил Кондратьич, весь красный как рак.

— Уходи, Павел Федорыч!.. Ради бога, в острог живес!.. Брось все! Генерал едет! — отрывисто крикнул он художлину и опрометью выскочил в коридор, ведший на переднее крыльцо.

Окунев мигом исчез через задние комнаты.

Я продолжал смотреть в окно с невольным замиранием сердца. Звуки колокольчиков становились все громче и отчетливее. Наконец показался медленно ехавший массивный дорожный тарантас, запряженный щестеркою вамыленных лошадей. В тарантасе сидела, развалившись, тучная особа в военной форме, с черной шелковой ермолкой на голове и ллинным чубуком в руках, метолично выпускавшая изо рта легонькие струйки синеватого дыма. На козлах, рядом с ямщиком, номещался, полжно быть, камердинер генерала, столь же упитанный на вид, с гладко выбритым немецким лицом и красным окольшем на фуражке. Тарантас остановился не у крыльца, а рядом с ним, как раз против открытых настежь острожных ворот; его тотчас же догнала обыкновенцая почтовая повозка, по всей вероятности, с походной кухней, так как силевший в зкипаже невзрачный госполин очень уж смахивал на повара. Седанова не было на крыльце; он, как оказалось потом, предпочел остаться на время в коридоре, чтоб хоть немного оправиться от волнения. Я только что хотел перейти к ближайшему от угла окну, откуда лучше можно было видеть остановившийся тарантас, как из форточки меня несколько охрипший повелительный понесся по ronoc.

Позвать ко мпе этапного командира! Чтоб сейчас же явился, если лома!

На крыльце мелькнула фигура Седакова,

 Что Миша? — послышался сзади меня тревожный вопрос Ольги Максимовны, выглянувшей из-за внутренней двери.

Прошло не больше двух минут, пока я успел ответить ей,— и звяканые колокольчиков послышалось снова. Почти готчас же в компату не вошел, а буквально валетел Михаил Кондратьич. Лицо его сияло полнейшим удовольствием.

 Ну, слава тебе, господи! Как гора, брат, свалилась с плеч! — объявил он нам впопыхах, весело потирая руки.— Вот когда именно следует хватить шампанского за обелом... Распорядись-ка. Олюша!

Оказалось, что генерал и не думал ревизовать острог: он только осведомился, хороша ян дальше порога, и усхал.

#### ПРЕДЕЛ, ЕГО НЕ ПРЕВЛЕНИЯ

Обед был накрыт в столовой на четыре прибора, Салясь за стол, Седаков предупредил меня, что «по случаю торжества» с нами будет обедать Окунев, и удивился, что он так долго нейдет. Но вместо художника явился Антронов.

— Он лежит, ваше благородие: не может-с, — доложил кавак. — Испугался шибко

Па Павел Фелоров в камере еще?

Так точно.

 Так ты переведи его, братец, по крайней мере, па кухню скорее. Я приду после обеда,

Опять стало всем невесело. Обед прошел вяло; не помогла даже и бутылка шампанского. Свой стакан Ольга Максимовна отослала с кухаркой Окуневу.

Это. может быть, немного оживит его, бедиягу, — ска-

зала она простолушно.

Но, как видно, вино не оживило на этот раз Павла Фелорыча; по крайней мере, часом позже вернувшийся от него Седаков сообщил нам, что «арестантик совсем раскис», и посоветовал жене лично присмотреть за ним.

- Я. брат, сам не мастер возиться с больными, - смущенно взгляпул на меня Михаил Кондратьич. — Это больше пело

женское; оно у нашего брата как-то грубо выходит.

Немного погодя отправилась туда и Ольга Максимовна. Мы прождали ее почти до самых сумерек. Уж и самовар кипел на столе, а она все еще не возвращалась, так что Седаков принужден был сам заварить и разлить чай, наказав уходившей кухарке «присылать скорее барыню».

Ну. что. Одюща? как? — быстро осведомился он у

жены, когда та наконец вернулась,

 У него страшная слабость, и одышка его сильно мучит: «точно, говорит, что порвалось у меня в груди». - передавала нам хозяйка, волнуясь и расхаживая по комнате. - На жажду тоже жалуется. Я его успоконла как могла, и он как булто задремал теперь; а какие же больше примешь меры без локтора?

Черт его принес, этого окружного, не в пору! — от

чистого сердца выругался Седаков.— «А что, говорит, дорога впереди не очепь испорчена?» — передразиил оп генерала.— Стоило надевать мундир для этого! И как это они могут так, по-собачы, смотреть на человека? Не повимаю!

Перед ужином, часов в одиннадцать, опять явился

Антропов.

- Павел Федорыч, ваше благородие, вот их-с просит к

себе, - доложил он, кивнув головой на меня.

Й немедленно отправился. Больной лежал на полу, в том самом теплом чуланчике при кухне, где оп смастерил для меня свой оригинальный подарок на память. Нод ним был постлав старенький матран, а рядом помещался еще другой тофяк, с овчинами таумом в изголовье, преднавачавшийся, должию быть, для Антропова. На степе висел фонарь с нагоревшей сальной свечкой, слабо совещая лицо художника, принявшее теперь какой-то прозрачно-зеленоватый оттенок.

 Вот тут, ваше благородие, на стульчик присядьте, предложил мне казак, ставя в самых дверях табуретку.

Окунев приподнялся и долго молча смотрел на меня.
— Что с вами, Павел Федорыч? — решился наконец я сам

заговорить с ним...
— Предел-с, его же не прейдеши...

— пределет, его же не преидеши...
— Вот еще что выдумали! А портрет-то мой? Или уж прошла охота писать? — сказал я, нарочно приняв веселый

 Не то-с. Лежу я вот здесь-с, а так мне хочется, знаете, работать-с, работать и работать-с... Целые картины-с стоят у меня перед глазами!

 Ну, вот вы и станете их писать, как поправитесь...
 Из кулька в рогожку-с? — саркастически перебил меня Окунев. — На том свете этого не полагается-с.

Он помолчал и безнадежно махнул рукой.

— Да вы напрасно, Павел Федорыч, — стал я его уговаривать, — придаете такое большое значение вашей теперешней слабости: утром вас взволновал этот приезд — вот вы и расстроились. Завтра я надеюсь молодиом вас видеть.

— Завтра-с? Может быть, все может быть. А у меня к вам сегодия-с просьба... большая-с: поцелуйте вы меня-с!

Я нагнулся к нему, он обиял меня, и, когда наши губы встретились, мне почувствовалось, что я могу потерять в нем брата.

— Вот-с, так мне спокойнее-с...— сказал Павел Федорыч, и лицо его несколько просияло.— Не знаю-с, не умею этого хорошенько выразить, но только вы мне по душе-с... вы, как Ольга Максимовна, - просты-с... А все-таки «догорела свеча моя-с», как госполин Фелотов изволил сказать некогла... Пускай меня на опушке леса похоронят-с... если возможно-с

- Полноте, Павел Федорыч! зачем непременно так пумать? — попытался я еще раз оборвать нить его мрачных размышлений.

 Нельзя иначе-с: предел-с, его же не прейдеши... повторил он снова и как будто ушел в самого себя.

Молчание наше длилось минут пять. Окунев вдруг приподнялся на локте, и в глазах его мгновенно вспыхнули точно две искорки.

 Вот-с когда бы я написал зиму-с! — почти вскрикнул он и сейчас же закашлялся. - Эх, зима, зима! все-то у нее

саваном покрыто-с...

Художник закрыл глаза, как будто начинал дремать. Я просидел еще несколько минут в ожидании, что он заговорит снова, но Окунев все продолжал молчать, тяжело дыша. Мне становилось жутко; серпце болезненно ныло за ату забитую силу. Вдруг Павел Федорыч вздрогнул и широко открыл на меня глаза

 Вы еще здесь-с? — проговорил он слабо и как будто неловольно. — Ухолите-с: теперь у меня разговор с совестью пойдет-с... Простите-с меня, грешного!.. Спасибо-с! Прошайте-с!

Я опять нагнулся к нему и запечатлел на его лбу горячий братский попелуй.

Прощайте-с! — молвил он только чуть слышно.

Я молча посмотрел на него еще раз и, выйдя из кухни, долго бродил взад и вперед по двору, точно какой-то потерянный. Вскоре присоединился ко мне Седаков, вышедший звать меня к ужину. Я сообщил ему все, чему был свидетелем.

 Жалко, жалко... очень жалко! — повторил он несколько раз, тревожно шагая рядом со мной. - Не дешево, брат, это и мне обойдется: пожалуй что, прощай служба! Вель больше полугода я его продержал... незаконно. Следствие, брат, могут назначить; тогда все откроется...

Михаил Конпратьич долго еще продолжал говорить на эту тему, посвящая меня подробно в тайны этапных порядков; даже и придя домой, Седаков все еще не мог отделаться от мучивших его сомнений, но он, очевидно, чего-то недогова-

ривал. Мы так и не ужинали в тот вечер.

Я заснул только перед самым утром: печальный образ «острожного художника» всецело наполнял мою голову, не давая мысли ни на минуту забыться. Но недолго пришлось мне и спать: часов в восемь меня разбудил крайне взволнованный голос хозяина.

 Вставайте-ка, брат, Павел Федоров приказал долго жить!

— Что вы?!

Ночью скончался... никто не видал — когда.

Напрасно было бы рассказывать, как провели мы три поседующих дии, пока упорно-молчаливая смерть все еще осевила своим черным крылом гостеприимную квартиру этапного командира. По едиводущному желанию хозяев Окунева положили на стол в их зале. Ангропов вызвался читать исалтырь по нем, и тут только я заметил, что между ними, должно быть, существовала тесная дружба при жизни художника; у казака нет-нет да и навертнывались слезы, которые он как-то смущенно утирал обшлагом своего новенького казакива.

Приезжал уездный лекарь, приглашенный Седаковым черев нарочного, чтобы формально удостоверить род болезни и смерть арестанта; врача не задерживали, и он вскоре уехал, уснокоив хозина словами:

- Сойдет как-нибудь; не всем же быть собаками.

Павел Федорыч лежал как живой; не вполне закрытые глаза его казались прищуренными, на щеках виднелся леткий румпиец, и только необыкновенная прозрачность лица выдавала смерть. Странное жизненное выражение имело это лицо: художник как будто дремал и точно собирался ответить спросонок на слова доктора.

«Нельзя иначе-с: предел-с, его же не прейдеши».

Уже на четвертые сутки мы похоронкли его, в чудсеный солнечный день. Согласно воле покойного, вызраженной им в последней беседе со мной, останки Павла Федорыча были зарыты на опушке леса, сейвлее же за острожной оградой,— и «горделивые» сибирские лиственияцы задали посеняют его могальный холм, украшенный незатейливым крестом работы Антропова. Недавно еще, проездом, я посетил эту уездиую могилку: все оставалось здесь по-прежнему, только крест завачительно потемыел и покривился. И заверизу и на этап, но ничего не мог разведать о судьбе Седаковых: там уже хозяй-

### ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ

## БЕЗ КРОВА ХЛЕБА И КРАСОК

Очерк из мира забитых талантов

#### в ожидании рокового часа

то было в конце ноября. Зима в тот год стояла в Петербурге жестокая. Около лесяти часов вечера мне пришлось возвращаться с Васильевского острова помой, в 4-ю роту Измайловского полка. Резкий ветер на Неве пропизывал меня насквозь и дуд прямо в лицо, заставляя даже моего привычного извозчика поворачиваться, от времени до времени, в сторону. Лошаленка была у него плохая; сперва она кое-как еще бежала, благоларя частому подхлестыванию бича, но потом, гле-то на Гороховой, решительно отказалась идти даже и мелкой рысью. Пришлось встать и рассчитаться с извозчиком. Я сильно продрог, несмотря на шубу, и первые освещенные окпа попавшегося мне на глаза трактира подействовали на меня отраднее зеленого оазиса в песчапой пустыне. Я вошел в заведение, заказал себе стакан горячего пуншу и поместился за отдельным свободным столиком. Здесь было довольно грязно, нос облавало чем-то затхлым, но свет и тепло, после морозной улины, все-таки придавали значительную цену моему временному приюту.

Это был обыкновенный трактир средней руки, куда одинаково заходят и мастеровой, и небогатый чиновник, и мало обращающий внимания на обстановку деловой торговец. Наружная дверь на блоке, то и дело отворявшаяся с какимто жалобным скрипом, впускала вместе с посетителями целые клубы густого пара, неприятно облававшего холодом ноги. Вошедшие жално проглатывали стаканчик волки, аппетитно крякали, топчась на одном месте, и снова уходили вон, а не то поднимались по крутой лестнице в верхнее отделение трактира. Заведение, что называется, торговало бойко. С половины одиннаднатого движение стало заметно утихать, дверь скрицела гораздо реже, и тут только я рассмотрел странную фигуру, помещавшуюся у противоположной степы от меня, тоже за отпельным столиком. Когла вошла эта фигура, я не заметил. Она принадлежала плечистому мужчине высокого роста, с длинными рыжими волосами и несколько рябоватым лицом. Лицо это было очень выразительное; оно все казалось изрытым крупными морщинами, и в нем будто затанлась какая-то гнетущая скорбь; выпуклые голубые глаза, с явными признаками недюжинного ума, как-то сосредоточенно-грустно смотрели в одну неопределенную точку. Судя по костюму. трудно было определить профессию незнакомца, но жизнь, очевидно, не баловала его. На нем убого дранировалось какоето подобие ватного канота, едва достигавшего колен, и невозможно было сказать сразу, принадлежала ли первоначально эта одежда лицу мужского пола, или же составляла собственность женщины, - вернее было последнее: из дырявых локтей торчали клочки пожелгевшей ваты. Когла-то клетчатые брюки, грубо заштопанные во многих местах серыми нитками. вплотную обтягивали широко раздвинутые и протянутые под стол длинные ноги незнакомца, а из-под этих брюк, не по росту коротких, выглядывали порыжевшие голенища истрепанных сапогов. Странный посетитель быд, по-видимому, обычным гостем здесь: он ничего не требовал, даже не курил, сидел за пустым столиком и только изредка, с тревожным взглядом, поворачивал голову в сторону часов. Меня крайне заинтересовала эта жалкая фигура, вся как будто пригнетенная чем-то; я спросил себе еще пуншу и стал невольно вглядываться в нее. Уловил ли незнакомец мой пристальный взгляд, или же и моя особа произвела на него некоторое впечатление, но только он как-то смущенно съежился вдруг, нервио передернул ногами и встал. Теперь его сутуловатая фигура казалась еще длиниее. Сладко потянувшись, как делают это обыкновенно спросонок дети, когда их будят в школу, владетель клетчатых брюк лениво направился в мою сторону и, смотря на меня в упор своими выпуклыми глазами. медленно проговорил крайне приятным, но слегка охрипшим тенором:

— Извините, батенька... могу я вас просить... об одолжении?

 В полной комплекции... Прикажите подать мне стаканчек водки... за ваше здоровье. Не обременительно?

 Нисколько, — уснокоил я просителя и, предложив ему стул, тотчас же распорядился насчет желаемого.

— Времена холодиме...—с детеки-разостной ульбкой сказал незчакомец, садясь противь меня, и обратился к буфетчику:— Положи капусточки побольне, Федор Семенович, С подходием отпустим Ивану Петровичу. Погрейся, погрейся, фамильярие, но вполие сочувствению отовавлея.

буфетчик - лысый толстяк с добродушным лицом.

Сделайте милость, если только это будет возможно для меня, — поспешил я ответить.

Лукаво чему-то ухмыляясь, мальчик торопливо подал нам водку и закуску. Иван Петрович не сразу приступил к угощению; он сперва, так сказать, проемаковал стаканчик глазами, медленно выпустил в рот двумя пальцами изрядную дозу кислой капусты и потом уже выпил, скороговоркой промолявих.

За ваше процветание!

Признаюсь от кровенно, мие доставило большую отраду то, почти детское, удовольствие, какое выразилось при этом на открытом лице моего случай ного собеседника. Особенная наивность его улыбки, отзывавшаяся какой-то беззаветностью, не только возбуждала к нему невольную симпатию, по даже способия была очаровать свежего человека.

 Уж ублаготворите в полной комплекции... осмелюсь просить об папироске? — снова обратился ко мне незнакомец,

искоса взглянув на часы.

Я молча положил перед ним раскрытый портсигар. Точно прикасаясь к чему-то очень хрупкому, странный гость с величайшей осторожностью достал оттуда двум пальцами пашироску, закурил ее с прежним предварительным смакованием глазами, раза два затинулся, сладко жмурясь, как кот на солнце, и проговорил с видом благодариости:

— Вот теперь... форменно! На повтореньице не соизволите?

Я догадался, что вопрос опять шел о водке, и потребовал еще стаканчик. Произошло новое предварительное смакование глазами, но на этот раз более торопливое почему-то.

 Позвольте полюбонытствовать: вы по какой изволите части шествовать жизненной стезею? — осведомился у меня незнакомец, вытирая рукавом мокрые губы.

Я назвал свою профессию.

 Не красна, не красна дорожка, не розами усыпана... вот как и наша же.

— А вы чем занимаетесь? — полюбопытствовал в свою очередь и я.

- Теньер, батенька, в своем роде.

Художник?

— Во, во, во... vous avais raison<sup>1</sup>. Позвольте уж отрекомендоваться в полной комплекции: Иван Петров Толстопиткин. Можно сказать, ношу аристократическую фамилию — пойную: предполагается, что мои славные предки оз-

разумеется (фр.).

наменовали себя толстыми пятками, то есть, надо полагать,

частенько удирали на них от голода и холода... Сопровождая почти каждое слово своей речи все той же

чарующей наивной улыбкой, художник вдруг остановился и опять тревожно взглянул на часы, которые показывали теперь без четверти олинналнать.

 А знатному потомку все-таки жутко... — проговорил он, словно в разлумье

 Как это «жутко»? — переспросил я машинально. Изволили ехать по улочке? — прохладно?

Па. сегодня порядочный мороз.

Так вот роковой час наступает...

Как это «роковой час»?

 А когда заведение запирается. Федор Семенович на этот счет жесток: и трех минут льготы не ласт.

Уж это верно, — подтвердил тот, смеясь и высовываясь

из-за выручки.

Я подумал, что моему собеседнику еще хочется выпить, и распорядился было новым стаканчиком, но оказалось, что речь теперь клонилась совсем не к тому,

 Вы мне лучше ваш пятачок в металлических фонлах ассигнуйте, — сказал художник, краснея, как пристыженная институтка: — при сегодняшней температуре любоваться красотами природы не ублаготворительно.

Разве у вас нет квартиры?

- В прошлом году была, а нынче мы без крова обре-

И опять беззаветная улыбка осветила симпатичное лицо Ивана Петровича

Я поспешил предложить ему два двугривенных - единственную мелочь, которая была при мне. Толстопяткин, видимо, растерялся и как-то нерешительно перебирал двумя пальцами серебряные монеты, лежавшие теперь на его мозолистой лалони.

 Не обременительно? — спросил он меня наконец, тяжело взлохнув.

 Нисколько, — успокоил я его. — Вероятно, у вас нет работы в последнее время? Это вель с каждым может случиться.

 Нашлась бы работа, да красок нет, купить не па что, ответил он как-то меланхолически.

Мне стало ужасно жаль этого бездомного чудака.

 Послушайте, Иван Петрович! — заговорил я, помолчав: - да вы ели ли сегодня что-нибудь? Толстопяткин нервно встрепенулся, опять посмотрел на

меия в упор своими выпуклыми голубыми глазами и чистосердечно признался:

- Откровенно вам сказать, вчера утром ел: глаз купцу замазат
  - Как «глаз замазали»? удивился я.
- А так и замазал... как замазывают-то? Встретил я вчера утром одного коммерсанта адесь из мучного табаза. Разговорились мы с инм, слово за слово, вот как с вами, он и говорит: «Нак вы тепериче будете из художинков, то я должон вам привиаться, что дети уменя глаз на фотографическом патреге испортили. Не можете ли вы это самое дело оборудовать мие в наягучинем виде? » Могу, говороголько у меня с собой китайской туши да кисточки ист. «Это, говорят, у нас и дома вайдется; мальчоика мой в гимназию ходит, так еографические карты туда рисует». Глаз мы замазалы в навлучием виде», чаем меня купец напола с булкой, двугривенный дал, вот я на это и вкусил вчера от плопов заминх.
- Значит, сказал я, невольно разделяя симпатичную улыбку художника: — в настоящее время вы остаетесь без крова, хлеба и красок?
  - Форменно!

Только что успел он ответить мие это, как трактирные часы пробили одиннадцать.

 На десять минут вперед поставлены, — любезно предупредил меня буфетчик, заметив, что я намерен подняться с места.

Толстоняткии, который тоже было встал при бое часов, топерь вдруг о чем-то задумался, провел рукою по лбу и, скороговоркой промолвив: «Я сию минуточку», — опрометью выбежал из трактира.

- Беднота их пинбко заела, а хороший они человек, только уж очень люто пьют временами, — с сожалением в голосе поясиил мие буфетчик, очевидно, насчет моего внезаино удалившегося собесенника.
- С чего же это он убежал, не простившись? полюбопытствовал я.
- А кто их знает! Они постоянио так: сидят разговаривают лябо молчат в одиночку, да потом вдруг задумаются и драла, точно с цепи сорвутся.

Я подошел к буфету, чтоб рассчитаться, и только что успел получить сдачу с пяти рублей, как громко скрипнула входная дверь, впустив вместе с клубами холодного пара и моего нового знакомого.

Аристократически подмораживает! — проговорил Тол-

стопяткин, весь съежившись и потирая красные от стужи руки. Он, очевидно, что-то придерживал левым локтем под своим ватным капотом.

Куда это вы исчезали? — спросил я у него, собираясь

уходить и протягивая ему руку.

— Лайте минуточку восприят

Дайте минуточку восприять тепла: вместе выйдем.
 А жестокость Федора Семеновича забыли? — улыб-

нулся я.

— С вами, благороднейший батенька, и не это еще забудешь: уж на что сегодвяшний мороз — и тот вылетел у меня из головы в полной комплекции, — по-детски весело засмеялся Иван Петрович.

В его голосе и манере, с какою он произнее этот комплимент мне, было столько чистосердечия, столько наивной простоты и так сильно говорили они в пользу художника, что и невольно почувствовал к нему нечто весьма похожее на начивающуюся дружбу.

#### п

#### РЕЗИЛЕНЦИЯ БАРЫШНИ АННУШКИ

Когда мы вышли на улицу, мне показалось, что мороз к ночи усилился еще больше. Это не помешало, однако, Толстопяткину остановить меня почти у самых дверей трактира, который запесли вслег за нами.

— Вы знаете, куда я улетучивался? Сбегал в погребок за оной вот жизненной эссенцией, — сказал Иван Петрович, осторожно вынимая из-под капота бутылку водки с ярлычком Шитта.

Я неодобрительно покачал головой.

Вам бы лучше следовало взять чего-нибудь поесть:
 ведь водка не насытит вас! — невольно сорвался у меня с

языка дружеский упрек.

— Душенька! великодушнейший батенька! Погодите: не судите, да не судимы будете, с наром возравил худомник и бесперемонно засунул бутылку в наружный боковой карман моей шубы. — Это ведь только одна стратагема, светвого завела бы меня в налестивы, отверстые голодному шутивку до двух часов ночи; и бы налопалел там до отвалу, сохранив лишь питак на право запития иноческого ложа в Виземской лавре. А завтра что? Такой, эткровеню сквазть, ублаготворитель, как вы, не каждый девь попадается на расшутии. Видите, у меня ут, по Гороховой, вмеет резиденцию одна приятельница, некая барышня Аннушка, — держит три комнаты для жильцов; только мы с ней находимся теперь в дипломатическом разрыве. Она меня с пустыми руками к себе не пустит; если же мое посольство прибудет к ней с угошением, тогда, как вам небезызвестно... les petits cadeaux entretiennent l'amitie1. Попяли?

 Не совсем: что же за угошение — одна водка? улыбнулся я недоверчиво.

 Погодите, вы сперва хорошенько обдумайте позицию: за бутылку я предал изгнанию из кармана тридцать шесть злонамеренных конеек, на остальные же благонадежные четыре копейки прихвачу по дороге, с лотка, два яйца вкрутую, а хлеб-то у ней найдется, — вот вам и угощение в полной комплекции! — победоносно отстаивал себя Иван Петрович.

- И все-таки вы завтра останетесь опять без крова,-

попробовал я противоречить.

 В том-то и штука, лушенька, что нет: мне бы только в ее резиденцию попасть, а там уж я отсижусь, пожалуй, и с педельку, да еще и на готовом продовольствии.

Толстопяткин проговорил это с таким сияющим выражепием лица, с таким, можно сказать, очевидным предвкущением теплого угла и сытости в продолжение целой недели, что у меня решительно недоставало духу возражать ему снова,

 Возьмите же, не забудьте, вашу бутылку и делайте, как знаете - сказал я только, стараясь торопливо отыскать в кармане свою визитную карточку с адресом, чтобы вручить ее художнику.

Выражение его лица при этом быстро изменилось, точно оно осунулось вдруг, даже стало каким-то плаксивым, совершенно как у детей, когда их лишают какой-нибудь излюбленной прихоти.

- Пущенька! да разве вы не пойдете со мной? воскликнул он в непритворной горести. — Ведь вся-то и надежда моя на вас была: меня одного не пустит дворник, а если его нет у ворот, так барышня Аннушка, открывши мне дверь, сейчас же и захлопнет ее у меня под носом.
  - Отчего же вас дворник не пустит?

Да вы видите, какпе на мне ризы!

 Мне кажется, что с незнакомым человеком, да еще ночью, приятельница ваша скорее вам откажет в приюте.

 Да нет же! не откажет; уж я ручаюсь, что не откажет. Вы, может, думаете, что произойдет какое-нибудь неприятное для вас возмущение бабьей стихии? Никакого не произойдет.

маленькие подарки, свидетельствующие о дружбе (фр.).

Душенька!.. благороднейший батенька! Ну, умоляю вас: проведите вы сию утлую далью в желанную пристань!

Что мие осталось делать? Редко когда я встречал в одной и той же речи такое оригипальное сочетание страстной мольбы с неподдельным комизмом, и, уж не могу сказать теперь хорошенько, эта ли именно оригинальность, или же все больше возраставшее в моей душе чувство приязни к Толстопяткину заставили меня уступить его настойчивой просьбе.

— Так вот что мы сделаем, — сказал я, окончательно решившись следовать за ним: — прикупим где-нибудь по дороге хорошей закуски. Что больше любит ваша приятельница?

Надо было самому видеть тот детский восторг, в какой пришел от этих слов наивный Иван Петрович, чтобы никогда уже не раскаиваться впоследствии в моем решении.

— Да на каком же морском дне, жемчужина вы этакол, пропадали вы до сей, достопамятной в мосі жизни, эпохи? — воскликира ов, порываются растопирив руки и как-то забавно подпрытнув, не то от этого восторга, не то от мороза. — Барышив Анцуника-то что любит? Ей, душенька, все в корму уже одна ветчикка или икорка может привести ее в некое саласствое чоломога чене. Фолмение.

Мы наколец двинулись в путь. Но по мере того, как попадавшиеся нам на глаза овощные лавки и колбасные окаамвались все уже закрытыми, выразительное лицо Толстояткина начинало все больше и больше вытягиваться в преживою плаксивую гримасу, до того забавную, что в душе я просто помирал со смеху. Кончилось тем, что нам пришлось взять извозчика и ехать в Милотины ряды. Когда я вышел из лавки Вьюшина с корзинкой в руке и объявил поджидавшему меня в санях Ивапу Петропичу, что в нашем распоряжении имеются, корме скорприваюй бутылки портвейну, еще ветчина, колбаса, икра и коробка сардинок,— мой художник едва не выскочил на саней; право, можно было опасаться, что от умиления он примется обнимать тут же и меня, и измозчиса.

— Потемкин великолепнейший!.. Да ведь этак нас с вами сами ангелм, на собственных крыльях, внесут в резиденцию барышни Аннушки!.. Великорушиейший! ведь после этого я могу и две нейели попирать своими недостойными ногами ее божественные чертоги!...— восклицал, захлебываясь, Толстопяткин чуть ве на весь Невский.

Но морозный ветер, дувший теперь нам прямо в лицо, заставил вскоре впечатлительного художника успокоиться поневоле: он до того прозяб, что у него, как говорится, зуб на зуб не попадал.

 Скажите, Иван Петрович, — спросил я дорогой, больше для его ободрения: — почему это вы зовете вашу приятель-

ницу «барышней Аннушкой»?

— Да у меня уж такой обычай — крестить все и всех на свой лад, — отозвался он с заметной дрожью в голосе. — По происхождению она, впдите, дочь чиновника — значит, помоему, барышин; пу, а по всем прочим статьям сия осов пичем не отличается от любой деревенской бабищи в нахоодит просто — Аннушка. Так вот мие и подумалось соединить в ее прозвище приятное с полезным. Кроме того...

Толстопяткии, очевидно, котел еще что-то добавить к этой остроумной характеристике, но в ту минуту мы уже подъехали к воротам указанного вм дома. Калитка благополучно впустила нас, оказавшись не запертой и без дворника. Мы стали забираться по черной лестнице в самый верх. Остановясь здесь и нащушмвая рукою дверь и звонок, Иван Петровну таниственно поедупиедия меня:

 Если я по-сочинительски врать буду, не препятствуйте мне, а только громче поддакивайте, что все, мол, святая истина: для легчайшего проникновения в оную резиденцию,

это уж так по церемониалу полагается... И Толстопяткин сдержанно позвонил.

Полстопитави сдержавие позволяет.
 — Дрыхнет, бестин! — сказал он, принужденно смеясь, когда, по истечении трех-четырех минут, в квартире не последовало никакого движения, и позвонил снова, по уже горазпо сильнее.

 Кто там? — послышался наконец резко визгливый голос за дверью.

Иван Петрович быстро выхватил у меня из рук корзинку, боязливо шепнул: «Да подайте же свою реплику» — я позвонил в тветий раз.

 Да кто там? — еще визгливее настаивал все тот же резкий годос.

 Отворите, пожалуйста, — попросил я довольно громко. В ту же минуту заякнул тяжелый крюк у двери, и она слегка приотворилась. Не теряя ни одного мгновения, художник левой рукой притянул ее к себе, а правой — просунул впера кромянку, так что отступление неприятелю было совер-

шенно отрезано.

— Матушка, барышня Аннушка! Это я, Иван Толстопяткин, — проговорил он уморительно-вкрадчиво и с лихорадочной торопливостью продолжал: — во-первых, совершенно трезвый; во-вторых, привел с собой давнишеего приятеля, богача из Сибири, сейчас только прибывшего по Никольской железной дороге, с опоздавшим курьерским поездом: в-третьих. мы явились не с пустыми руками, а с знатнейшим угощением и таковою же вышивкой, — вот тут, в пверях. и корзинка, коть рукой пощупайте...

«Как это он не задохнется от такого быстрого моноло-

га?» — невольно подумалось мне.

 Врешь, поди, пес? — недоверчиво взвизгнул голос. хозяйки: — побожись!

- Совершенно верно, что...- поспешил было вставить я новую «реплику» в защиту товарища.

 А ну-ка-те, псы, побожитесь оба! — круго оборвали MOHII

Делать нечего, пришлось побожиться. Наконец. после пелого ряда визгливых причитаний относительно «ночной поры» мы были впущены в «резиденцию», а дверь опять поставлена па крюк. Сама «барышня Аннушка» тотчас же куда-то исчезла.

- Пошла туалет созидать, - пояснил мне веселым шепо-

том Толстопяткин: — сейчас светильник явится.

 Иван Петрович! — послышался из непроницаемого мрака голос хозяйки: — проведи их в зальце, покудова я оболокусь; свечка и спички в печурке.

 В силу, душенька, входите при дворе, в силу! любовно потрепал меня по плечу художник и сустливо

принялся шарить где-то руками.

Через минуту чиркнула спичка, зажглась сальная свеча, и я мог осмотреться. Оказалось, что мы обретаемся в тесной и грязной кухне, законтелые стены которой изобиловали целыми гнездами рыжих тараканов; кое-гле на полках из распиленных, но не выструганных досок, приспособленных, очевидно, на скорую руку, торчали жалкие принаплежности не столько убогого, сколько неряшливого хозяйства; от давно немытого ушата с помоями несло какою-то вонючею гнилью.

 Шествуемте, душенька, во здравие! — пригласил меня Толстопяткин: — церемонимейстера нам не полагается,

ибо мы проникли сюла.

Он взял корзинку и свечу, а я захватил из кармана шубы бутылку с водкой, и мы прошли по узкому, отгороженному крашеными деревянными перегородками, коридору в «зальце». Это было, впрочем, слишком роскошпое название для той каморки, которая удостоилась носить его. Здесь все представлялось идеально-неряшливым: и забрызганные чем-то обои стен, висевшие в иных местах клочьями, с

явным прасутствием клопов под пими, и совершение выцветший диван, из-под проерзанной материи которого виднелась мочала, проступали железные концы лоппувших пружин, и круглый преддиванный стол, ничем не покрытый, по зато сплоны облепленный приставшими к нему остатками от предыдущих трапез, и весь исцарапанный комод, где из пеплотно закрытых ящиков торчали какие-то пестрые тряпки. Если ко всей этой обстановке прибавить еще немытый, по крайней мере, педели три пол, то остальные подробности «зальца» легко уже дорисуются воображением.

Иван Петровіч быстро развизал корзинку в є некоторою торикетвенностью разложив вынутые оттуда припасы на преддиванном столе, с бутылкой портвейна во главе, к чему я присоединил и водку. Каждая закуска отделялась от грязного стола той самой бумагой, в которой была завернута, так что получился довольно опрятный вид. Художник с отеческой любовью присматривалеля то к той, то к другой снеди. Я только теперь заметил, что на единственной путовице его капота болтается какой-то объемистый светок, и спросыл:

Что это такое?

 Великодушнейший! совсем было забыл! — воскликнул он детском умилении:— сие суть ваши четыре копейки, превращенные мнюм, в милуту моего одиночества па извозчике, в драгоценный провиант, именуемый в просторечии полфунтом ситика.

 И уж болтушка же ты, Иван Петрович! — оборвала его хозяйка, появившись в эту минуту из соседней каморки.— Здравствуй-ка-те! — поприветствовала опа меня подозри-

тельно-благосклонным кивком головы.

— Барышия Аннушка! — тратически произнее Толстопяткии, опускаясь перед ней на одно колено и по-жречески воздев руки в сторопу расставленых яств: — дии человеческие сочтены, и да не примещается адская желчь твоя к сим райским сладостям Милютиных рядов!

В ответ на эту забавную тираду хозяйка визгливо захихикала, проговорила: «Ах ты, беспутный ты этакий!» —

и фамильярно шлепнула художника по затылку.

Меня крайне заинтересовала ее типичная фигура. По летам «барышию Анушку» можно было признать стоящей на рубеже, с которого начивается критический переход к полежению старой девы. Высокого роста, тощая, как заморенная кляча, она двигалась какт-о автоматически, точно кото-нбоудь изпутри подергивал все ее члены за ниточки. В продолговатом лице у пей, в сообенности сбоку, было действительно что-то лошадинообразное, тем более что ее широкие поздры

то и дело нервию вздрагивали. Маленькие серые глаза, пемвого косме и чрезвычайно подвликные, хищинчески перебегали с предмета на предмет из-под белобрымых бровей, точно повылезших от какой-то изитурительной болезии; но и в движениях этих брйких глаз замечалась та же автоматичность: они, собственно, не перебетали, а вернее сказать быстро перестанваливались певидимым механизмом с одной точки на другую. Тонкие губы хозяйки как-то забавно съеживались при этом в турбочку, на манер стятиваемого ширрюм кошелька, образуя вокруг рта продольпые складки. Общее впечателние наружности «барышны Анвушки», произведенное на меня, по крайней мере, было таково, что не следовало бы класть пальцы в рот этому ехидному создапию. Толстопяткин, по-видимому, думал несколько имяче:

— Что вы так боязливо смотр ей делаете? — обратился он ко мне, расходотавшись ребяческим смехом. — Всякая с виду фурия будет, батенька, в Магометовом разо — гурия, а барышия Аннушка и подавно, ибо девственность держит испоавно. Так-то веля корустирия и испоавно. Так-то веля корустирия и так-то желя податирия и так-то межно и т

 Вот, когды они этак дурят, я люблю, ничего, — ласкательно отозвалась хозяйка: — а только во хмелю, значит, Иван Петрович жильцов моих беспокоят, я их потому больше и не пушкю в кваютеру,

Форменно ли так, барышня Аннушка?

Оченно просто!

После обмена этих речей мы с художником остались на минуту виотьмах, ибо единственную свечу, ради пеобходимых приспособлений к предстоящему пиршеству, хозяйка унесла с собой на кухию. Ожидаемые приспособления явились на стол в выра двух больших лонгей руканого хлеба, печищепого пожа, изломанной вилки о двух концах и рюмки с отбитой ножкой, которую (ромку, конечено, а не пожну) Толсто-пяткин сейчас же очень метко и окрестил названием «колпачка». Вино и водка были раскупорены вилкой, яли, как выразылся Иван Петровибы пра суморень вылют, яли, как выразылся Иван Петровибы, оп просто чвогвал пробку в утробу бутылок». Угощение началось с хозяйки, которая очень было жеманилась сперва, но после третьей рюмки водки и изрядного куска ветчины, сделавшись проще и сообщительнее, впрот сентиментально сказала:

— Ивану Петровичу жениться бы вот надоть; сразу бы у них вся эта дурь прошла; живут без приставища, одежнока решето, тоже когды и есть нечего, — в вот почему? По ихлей самой вине. Конейка у них не держится: чуть заведется, асе тогды — приятели. В прошлом годе опи патрет с куппа за пятьдесят рублев срисовали, так сколько тогды народу этого оборванного ко мие навели — просто страсты! И все косматых, как сами же. Нет, им беспременно жениться надоты! — закопчила она убедительно.

 Самому кусать нечего, так еще младенцев плодить? рассмеялся хуложник.

Хорошая жена завсегды мужа в акурате продержит...

 И спасительную влагу вовремя поднесет после кошачьей тоски? — спросил Толстопяткин, залиом осущая две рюмки.

Оченно просто!

Разговор долго еще вертелся все около этого же предмета. Заметно было, что избранная тема очень интересует «барышно Аннушку»; Иван Петрович, напротив, отделывался лишь короткими фразами вроде предыдущих и даже как будто сердился немного, что отводь уж не шло к его добродушной физиономии.

— Да ну тебя и с женитьбой совсем! — забавно разозлился он наконец: — ещь лучше икру и памятуй час смертный. Я уж давно повенчан... с кисточкой.

 — А они оченно даже хорошо рисуют, — отнеслась ко мне хозяйка: — только у них все больше бесстыжее выходит.

Как это «бесстыжее»? — удивился я.

— Теньер, душенька, в своем роде, — пояснил Толстопяткин, снова развессившись. — Барышна Аннушка! соблаговолите пошевелить ваши есдалищные части, оставьте нас на инповение во тьме и предъявите сему великодушнейшему сеньору мою художественную странию, высящую, сколько мие помнится, в картинной галерее единого из ваших жильнов.

 Картинку-то, что ли, со старухой? — привстала хозяйка.

Во, во, во...

Потребованное явилось немедленно. Это был мастерски набросанный масанными красками за кокиз на толстой картопной бумаге в величину квадратного аршина. Он изображкал часть занесенного снегом забора у дрожняюто двора, при слабом лупном освещении в морозную ночь. Подле забора, на смегу, лежало какое-то жалкое подобяе человеческой фитуры в образе замерашей старухи, облеченной в такие же жалкие лохмотья; сквозь дыры их просвечивало тощее спецеватое тол. На изоможденное лицо старухи падал красновато-желтый луч от фонаря, который держал в руке наклонившийся пад ней городовой, с поднятим выше ушей воростником форменной шинели. Налево, несколько отвернувшись от трупа, весь закутанный в теплую шубу дворник флегматично отправлял естественную потребность. Жуткое, цемящее душу впечатлеше производил этот мастерской эскиз; фигуры были написапы типично, холодный тон неба и воздуха передан безукоризнению.

- Да, благороднейший батенька! заметил художник, почему-то потупись: — на жизнепной стезе попадаются иногда вот этакие «бесстыжие» закорюки...
- Уж истинно, что бесстыжие, обидчиво вмешалась хозяйка: — а Иван Петрович еще мне ее подарили! Я к жильцу в комнату повесила, так те даже покраснели.
- И с таким талантом вы не можете устроиться?! попенял я Толстопяткину.

Он быстро поднял голову, посмотрел на меня в унор и промолчал.

 Ведь вон и пальтишко-то у Ивана Петровича на моей же теплой кофты перелажено, а все они об себе очению много уж думают... и не дает им бог счастья за это, — визгливо тараторила «барышия Аннушка», усердно запихивая в рот ломтики колабсы.

Художник только выпил водки и опять промолчал.

- Где же теперь живешь-то? допрашивала хозяйка.
   У тебя на носу! проговорил он наконец с детской досадой и плюнул.
- Они вот завсегды так, коли с ними станешь об чем всурьез разговаривать, — пожаловалась мне раздражительно, наша собеседница.

Вместо ответа я спросил, не найдется ли у нее чистого стакана для портвейну.

— Великодушнейший! — с торопливым шепотом обратился ко мие художник, как только опа вышла: — накатите вы ее, бестию, вином хорошенько... в полной комплекции: веселее дело пойлет у нас...

Но оказалось, что, несмотри на всяческие с меей стороны унотчевания хозяйки, нашему пиру не суждено было пойти весслее. По мере того, как убывал портвейи, ее хищнические серые глаза все быстрее и подозрительнее перестанавливались с меня на художника и насборот; мее присутствие видимо беспоковло ее. Сам Толстопятини с каждой новой ромкой водки утрачивал аввачительную долю своего добродушия и юмора; та тиетущая скорбь, которую я еще в трактире подметил на его лице, начивала принимать теперь реакий и несимпатичный оттенок не то бессильной непавнети, не то отчавлияи. Заметно было, что между этими врумя янцами. столь непохожими друг на друга, существует какая-то роковая связь, долженствующая рано или поздно разрешиться неизбежной катастолофой.

— Вы, великодушнейший батенька, не обращайте внимания на то, что по мие якобы прыгает в этот можент черная кошка!... разразания вдруг истерическим рыданием Иван Петрович, подметивший, несмотря на хмель, что я пристально и скорбио слежу за ним: — эту черную кошку можно и раздавить в полной комплекция... Обоменно!

И он с такой силой ударил кулаком по столу, что бутылки

и закуски так и подпрыгпули на нем.

Вот они завсегды так: честью им не сидится в путной катере, — визгливо протестовала хозяйка, обращаясь ко мне, и ехидио прикрикнула на Толстопяткина: — Уходи не то вон сичас, а то я и за полицяей пошлю! Тоже в чужой кватере распоряжаться тебе не дадут, а сиди лучше смирно, когды стужи бощивоя. Оченпо просто!

Речь эта подействовала на расстроенные нервы художника веряее доброго приема морфия: он в одну секунду как-то опять съежнался весь и точно почувствовал внезапную наклонность ко сну; по крайней мере, веки его замигали, как у человека, который начивает дремать. Я посоветовал ему уснуть и стал поощаться с ним.

— Постойте на минуточку, жемчужина вы мол! оживился вдруг Иван Петровач, отчалино тряхиря своими длинными рыжими волосами. — Душенька! вы ведь меня полюбили, так ли? Так примите же от меня, в слабое воздаяяне за сей достопамитный в мосей жизив день, скудное приношение Ивана Толстоняткина, сиречь плод моих «ума холодимх наблюдений и сердца горестных замет»...

Художник снова было зарыдал и вдруг обратился к хо-

 Барышня Аннушка! непрошеная царица души моей!
 Не серчай ты на меня, злосчаствого российского Теньера, и вручи сему добрейшему, малейшему, великодушнейшему батеньке мою записную тетрадку...

Это зелененькую-то? — перебила она его.

Во, во, во, vous avez raison...— ответил он сквозь слезы.

Через минуту «скудное приношение» художника было вручено мне. Я сообщил свой адрес Толстопиткину, пригласив его навестить меня поскорее, и уехал с болезненно ноющим, точно поищемленным сеоппем...

# R MHPOROH KAMEPE

Заметки для будущих, жен и матерей

### ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

предлагаемых очерках я буду иметь в виду преимущественно вас, моя невзыскательная читательница. Впрочем, назвав вас «невзыскательной», я не хотел сказать вам этим или вообще чего-либо обилного пля вас, ибо. скажу вперед, я всегда проникнут был глубоким уважением к вам, хотя и не могу похвалиться особенною мягкостью языка в беседах как с прекрасным, так и непрекрасным полом. Пол словом «невзыскательная» я разумел только. что вы не будете так строги к моим очеркам, как читатель, который непременно потребовал бы от меня сухого и до скуки обстоятельного изложения предмета, - к чему я не расположен от самого рождения, - и наверно стал бы придираться на каждом шагу к тем многочисленным уклонениям от сущности дела, какие я вперед предвижу в настоящей статье, ибо чувствую к ним некоторый род страсти. Вы же, читательница, я уверен, потребуете от меня только ясности и полноты рассказа, да серьезного, глубокого сочувствия к близко вас касающемуся предмету, на что, лумаю, не найдется во мне нелостатка. Вообще, я бы желал, чтоб межлу нами сразу установились бесперемонные, дружеские отношения, чуждые всякой напыщенной формалистики, и я буду очень счастлив, если сумею часа на два привлечь ваше внимание к предмету, от которого, если бы обращали на него больше внимания, зависит многое в жизни женщины, пачинающей теперь мало-помалу сознавать свои человеческие права и искать, хотя пока еще ошупью и как бы впотьмах. исхода из той незавидной роли разряженной куклы, какую пришлось ей играть в продолжение нескольких столетий. за весьма немногими исключениями. Чтоб раз навсегда покончить с этим необходимым, по-моему, предисловием, скажу вам вкратце, что задачей моей настоящей статьи будет проследить и выяснить, по возможности подробно, те практические стороны женского вопроса, которые до настоящего времени более или менее ускользали от прямого

наблюдения и только теперь, благодаря нашей судебной реформе, выглянули на свет божий в своем натуральном, неприкрашенном виде. Благоприятный случай дал мне возможность в течение более полутора дет, т. е. почти с первых лией введения в действие этой реформы, присутствовать изо лня в лень в одной из петербургских мировых камер при всевозможных разбиравшихся в ней процессах, не исключая и тех семейных комедий и драм, при которых двери суда закрывались для публики. С первых же дней мое внимание и наблюдения невольно обратились к тем из этих процессов, в которых проскальзывали, сперва неясно, а потом все более и более осязательно, насушные стороны животрепещущего женского вопроса, и настоящая статья является как посильный вывол из этих чрезвычайно заинтересовавших меня набдюдений. Выяснение таких сторон женского вопроса булет сделано мпою, разумеется, по мере того, как они обнаруживались исключительно в нашей камере, не захватывая области явлений, миновавших практику этой камеры. Вполне уверенный в вашей снисходительности, читательница, тем не менее я не без некоторой робости пристунаю к ознакомлению вас с интереснейшими из них, зная, что мые придется иногда рассказывать вещи, несколько щекотливые для непривычного женского уха; но... приглашаю вас, читательница, забыть хоть па время ваши невольные предубеждения и помнить, что мы беседуем откровенно, как друзья, и с полным уважением друг к другу, чем, надеюсь, вы меня и почтите...

Особенно ярко припоминается мне одно, по-видимому, совершенно ничтожное дело, которое почему-то оставило, однако ж, в моем уме неизгладимое впечатление и с которого, собственно, и начались мои наблюдения. Однажды явилась в пашу камеру женшина жаловаться судье на то, что ее обругал и прибил в кабаке ее знакомый, портной, когда она зашла тула кунить себе на пятачок волки. В жизнь свою я не видел такого печального, такого убогого женского лица. Лицо это, без слез, так вот и плакало каждой своей чертой, каждой морщинкой, выражая в то же время какой-то застывший на нем беспредельный испуг: я не могу, по крайней мере, принскать другого более точного выражения для того, чтоб верно охарактеризовать его. Она была в черном полинявшем платье и в такой же черной шляпке с еще более полипявшими белыми цветами, принявшими от времени грязный коричневый оттенок. Когда я подошел к ней спросить, чего она хочет, бедная женщина затряслась всем телом и так долго, испуганно озиралась прежде, чем ответить мне,

что я сперва принял ее за номешанную. Я старался ее успокоить, как мог, но она и после этого не могла связать лих слов, чтоб сколько-нибудь понятно передать мне свою просьбу. С тем же испугом подошла она позже и к судейскому столу и так же бессвязно пыталась заявить ему свою жалобу. Простая, но по некоторой степени торжественная обстановка нового суда, видимо, в значительной степени усиливала странную робость и растерянность этого забитого существа. Мировой судья, приняв ее за больную, приказал полать ей стул и вежливо попросил ее сесть, успоконться и рассказать, в чем дело,— она поблагодарила и вдруг заплакала навэрыд, и долго плакала, как может плакать только обиженный ребенок, которого нечаянно для него обласкал посторонний человек. По ее лицу заметно было, что она плакала именно оттого, что до глубины души была тронута этим вежливым вниманием к ее слабости, какого она, может быть, никогда не встречала от людей во все продолжение своей горемычной жизни. После этого она мало-помалу оправилась и, сквозь слезы, передала в немпогих грустных словах содержание своей нехитрой жалобы. Меня особенно норазило в этой жалкой просительнице то обстоятельство, что, несмотря на очевидную молодость, она казалась сморщенной старухой, и ее, в полном смысле слова миниатюрная, почти детская фигурка поражала глаз не-приятным контрастом с той глубокой скорбью, которая так резко обозначилась на ее полупетском, полустарушечьем липе.

Чтоб уяснить смысл пастоящего процесса, содержание которого будет передано мною ниже, я прошу позволения рассказать прежде в немногих словах грустную повесть этой бедной женщины, так как повесть ее представляет собою повесть очень многих, подобных этой бедняге, существ. Мне удалось узнать ее историю случайно от лиц, близко ее знавших и заслуживающих полного вероятия. Несколько лет тому назад женщина эта слыла в Петербурге, в известном кружке, под именем «сторублевой». Она была дочь какого-то бедного чиновника и на 16-м году осталась круглой сиротой. приютясь у какой-то доброй женщ ипы, взявшей ее из милости до приискания места; но и эта благодетельница вскоре умерла, не успев пристроить сироту, так что бедной девушке приходилось или умереть с голоду, или пойти по известной дороге, приведшей в результате сотни таких несчастных пемушек к Калинкинской больнице. Чтоб пристроиться на этой дороге, сделать по ней первый, самый трудный шаг, редко можно обойтись без особого рода «благодетельниц», которыми

кишит Петербург. Нашлась такая благодетельница и для нашей сироты. Какая-то старуха уговорила ее в минуту самой ужасной крайности поступить на солержание к богатому молодому барину, который уверил неопытную девушку, что она так ему полюбилась сразу, что он жить без нее не может. Девушка поверила и согласилась, уступая, впрочем, больше голосу пустого желудка, чем собственному влечению. На самом деле здесь, конечно, не могло быть и речи о каком бы то ни было нравственном сближении; прихотливому барину просто показалось оригинальным переменить свою прежнюю любовницу высокого воста на оригинальную и хорошенькую собой миниатюрную фигурку, которую он показывал с восторгом своим знакомым, как редкостную кабинетную вещицу, в продолжение первых месяцев обзаведения ею. Он был богат и не жалел денег па разные дорогие тряпки, удвоивавшие в его глазах предесть и пенность новой покупки: она получала сто рублей в месяц, как говорится, на булавки, не считая изящной квартиры и готового содержания, и с этихто пор и прослыла под именем «сторублевой». Так провела она два года в полном довольстве. Но в эти ява года много утекло воды, а главное — в голове богатой содержанки созрело, бог весть какими-то путями, хотя и не совсем ясное, но тем не менее тяжелое сознапие своего позора; мало того, ее маленькое сердце, не удовлетворенное наружными ласками, запросило любви настоящей, горячей, беззаветной. На третий год летом, когда ее покровитель рыскал одип с утра до вечера по загородным гуляньям, — она из своего уставленного цветами окна, оставленная на произвол своих мечтаний, засматривалась часто и подолгу на противоположное окно в самом верхнем этаже, где какой-то белный труженик-портной до поздней ночи, а иногда и до белого света, выводил, не разгибая спины, нескончаемые размахи то иглой, то утюгом над своей, очевидно, неблагодарной работой, и, глядя на бледное, истомленное, но мололое и привлекательное липо этого неутомимого работника, жутко припоминались ей и минувшее время ее собственной безысходной нищеты, и та горячая жажда честной работы, какой не раз томилась она в это ужасное время, проводя целые ночи без сна за мысленным изысканием этой работы. Невыносимо стыдно становилось ей, когда она наблюдала, как ее горемычный vis-à-vis завершал свой жалкий день и труд черствой коркой хлеба с водой. «Его так вот пикто не возьмет на содержание, — думала она: — а я-то с утра до вечера ничего не делаю, а как вкусно ем; вот и сейчас пойду ужинать, как только он погасит свою тоненькую сальную свечку». И нередко бывали у этой женщины гордые минуты, когда она отказывалась от своего дарового вкусного ужина и засыпала у открытого окна на холодном подоконнике, забывая о ночной сырости. Чувство этого стыда развивалось в ней с каждым днем все больше, и однажды вечером, не выдержав нравственной пытки, она отослала, точно по влохновению, свой ужин с жившей у нее старухой-кухаркой бедняку-портному, строго наказав ей не сказывать ему, от кого это послано. С сердцем, буквально замирающим от любопытства, прильиула она из своего окна глазами к противоположному окну, лумая увилеть ралостное изумление на липе белняка, может быть, лаже никогда и не мечтавшего закусывать жареной курицей. Но она ошиблась, она ничего не увидела, кроме того, что сальная свечка ее персдвинудась на время из одного угла в другой, И что же должна была она почувствовать, когда возвратившаяся кухарка коротко и угрюмо объявила ей; «Не берет, барыня: говорит: я не ниший». Экзальтация ее дошла при этом до последней степени. Она решилась сама пойти к нему с этим ужином и во что бы то ни стало заставить его там, у него на чердаке, разделить с ней вдвоем этот ужин. «Я сама не помнила себя тогла. - рассказывала она впоследствии об этом вечере одной из своих подруг: - не помню, как мы ели с ним, знаю только, что мне и ему было очень горько и очень хорошо». Этот вечер, как и следовало ожидать от такой женщины, был роковым вечером в ее жизни. Подобные ужины вдвоем стали повторяться каждый день, и с каждым из них ее все сильнее и сильнее обхватывало новое, хорошее, еще незнакомое ей чувство. Эти бедняки по рождению, горемыки по жизни, невольно, но кренко сроднились и слюбились друг с другом, и честная женщина воскресла. Да, моя дорогая читательница, эта богатая содержанка, «сторублевая» по циничному прозванию толпы, как ни странно вам это покажется. - была по натуре честная, неиспорченная женщина, и у ней достало силы променять свою изящную обстановку на грязный угол бедняка-портного. Однажды утром, выбрав удобное время, она ушла навсегда из своей нарядной квартиры, оставив в ней все подаренные ей дорогие безделки, в том самом черном платье и в той самой черной шлянке с белыми цветами, в которых я увидел ее в нервый раз, в мировой камере, и я глубоко уверен, что она, вероятно, и их не взяла бы с собой, если б имела возможность в ту минуту одеться во что-либо другое... Это было все, что осталось ей на память от прежней позорной жизни в довольстве, и, идя в суд, она, вероятно, не нашла в своем гардеробе отого полинявшего, полуизъеденного молью наряда.

Молодому купцу удалось, однако ж, вскоре после вне-запной пропажи его дорогой игрупки отыскать ее у нового очага, и, конечно, если он и не почувствовал к ней и в эти минуты в роде искреннего расположения, то во всяком случае все же ему не легко было расстаться с тем, что так неожиданно ускользиуло от него и к чему он все же успел привыкнуть в два года. Но никакие угрозы, никакие просьбы не могли вернуть к нему его «сторублевки». Тем не менее он поступил с ней, как человек порядочный, отослал ей весь ее гардероб и ту небольшую сумму, которую она успела скопить за время жизни с ним и которую он нашел, разбираясь в ее комоде. Молодая женщина распорядилась и этим по-своему. Она прежде всего продала все возвращенные ей вещи, за исключением известного черного наряда, и на вырученную сумму выкупила из крепостной зависимости своего нового друга, а на остальные деньги обзавелась швейной машиной. И вот закипел на убогом чердаке, хотя, как и прежде, не прибыльный, но зато свободный и, стало быть, отрадный труд, заедаемый подчас тем же черствым куском хлеба, но свобода и любовь даже и его делали как-то мягче. И ати дни она могла, по справедливости, считать лучшими днями своей горемычной жизни. Но не долго тянулись такие дни. Самая горячая любовь если иногда и не разбивается о крайность, то все же эта крайность со своими ежедневными вопиющими лишениями способна подкопаться под чувство даже людей высокоразвитых. Им ли, темным горемыкам, было устоять против нее? И они, точно, не устояли. Портной стал пить и, конечно, как всякий пьющий русский человек, вымещал порой свое горе, особенно под хмельную руку, на безгранично отдавшейся ему подруге. Она молча перенесла все, и никто из соседей не мог сказать, чтоб он когда-нибудь слышал от нее хоть одну жалобу на дурной выбор сожителя. Но даже и такое счастье, вперемешку с руганью да побоями, не дается в прочное владение бедняку: портной через пять лет умер от чахотки... Бесполезно было бы рассказывать, какое это ужасное было горе для нее, и если оно не свело ее в могилу, то разве только потому, что нет на свете терпеливее и выносливее русского человека, в особенности русской женщины. Но и за этим внезапным горем следовало еще новое. Так как чердак нанимался от имени портного, то все их вещи были описаны полицией как его собственность; даже и заветной швейной машины не пощадила эта неумолимая полиция. Сироте-горемыке официально ничего не принадлежало здесь. ибо любовь дает права только на душу любимого человека, а не на его крохи, хотя бы эти крохи и зарабатывались общим

тяжелым трудом. Надо было доказать, что швейная машина кушлена на ее деньги; а чем было доказать это? Доверчив простой русский человек, и не в его широком характере обеспечивать себя документами на всякий непредвидениий случай. Только утог да ножинция, гостившие где-то у соседа во время описи, не вошли в нее и остались таким образом во время описи, не вошли в нее и остались таким образом в наследство от покойника его незаконной вдове. Тут-то и пришла к ней настоящая крайность, та неумолимая край-ность, для которой даже черствая корка составляет праздничное лакомство. Спасибо еще, что нашелся добрый человек: подмастерье покойного портного, живший с ним вместе, не оставил убогой подруги своего бывшего хозяина и долго помогал ей, как мог, перебиваясь кое-как и сам изо дня в день на том элополучном чердаке. Горькая была эта жизнь. такая горькая, что лучше бы, чтобы ее и вовсе не было. И запили они оба с горя, хоть и не мертвую чашу, а все же запили... Мизерные интересы их стали чаше и чаше сталкиваться враждебно, да и не мудрено: оба они грызли, так сказать, одну и ту же голую кость, а голой кости мало даже и для собаки, не только для одного человека. И вот однажды V них вспыхнула вражда из-за несчастных ножнип, о которых речь была выше; подмастерье доказывал, что ножницы покойный хозяин еще при жизни подарил ему, а она отстаивала их, как свою собственность, и тем ревнивее, что все же на них можно было напиться лишние два раза и, стало быть, два раза забыться от горя. Они серьезно поссорились из-за этих ножниц, и, когда в тот же день вечером пьяный подмастерье встретил в кабаке свою товарку по квартире, он обругал ее и прибил. И вот отсюда и вытек тот процесс, с которого я начал свои очерки. Процесс этот по наружности был столько же мизерен и убог, сколько мизерна и убога была темная, чердачная жизнь обвиняемой и обвинителя. Здесь, перед лицом суда, многое припомнили они друг другу, много насчитано было выи пятачков, которыми они в разное время ссужали друг друга на покупку водки. Но невольно чув-ствовалась за этим мизерным процессом та глубокая, полная жизненности драма, с которой я только что вас познакомил, как умел. Самый скептический ум, прислушиваясь к этому горячему спору из-за пятачков, пришел бы к глубокому убеждению, что купленная на один из таких пятачков водка действительно должна была казаться порою этим обиженным жизнью людям чем-то вроде росы небесной. Живо припоми-нается мне теперь, как смешили эти пятачки одну нарядную даму, присутствовавшую в то время в камере, и как сейчас вижу и то великоленное «fi done"», какое силилась изобразить она на своем безукоризменно светском лице, забивая, что, может быть, косвенным образом и она имела долю участия в горе, обрисовавшемся так ярко перед ее глазами. Да, сударыни! может быть, эти забитые люди были бы счастаниее, если б вся ваша родия по восходищей женской линии пе напошпияла высо коюю пустую жазнь только опытами над тем, как бы великоленнее изображать на своем лице это подавлющее своей чудовищийх холодиостьм «fi done! Счастливная! Счастливна! Неужели вы так глубоко прозрели вашу собственную будущисоть, что ни на минуту не трепещете за нее? Но нет, вы далеко не счастливица: вы несчастнее даже этой несчастной женщины, оскранившей по крайней мере чумство, которое не дано вам, да, по веей вероятности, и не дастся ин-кота».

А это горемычное существо действительно даже и в суде оказалось женщиной с чувством, и даже с большим чувством. Когда мировой судья, видимо тронутый ее положением и стараясь примирить их, дал ей почувствовать, что она оскорблена не потому, чтобы ее желали оскорбить, по потому, что их обоих заело безысходное общее горе, - она со слезами, ни минуты не колеблясь, простила своему горькому обидчику. «Нас, точно, заело одно горе,— говорила она, судорожно рыдая:— он не дрался бы, если б жизнь наша была покраснее.... Не чувствуется ли вам, моя дорогая читательница, глубокий жизненный смысл в этих простых словах? Не трогают ли они вас глубже, чем тронули бы сотни сухих трактатов по женскому и иному жизненному вопросу? Замечательнее всего в судьбе этой женщины то, что хотя когда-то и был же сделан ею шаг по пути разврата и хотя, казалось бы, тем легче было для нее вступить вновь на этот путь, но она не пошла по нему. Позднейшая слабость ее характера выразилась только тем, что она не смогла перенесть страшного своего положения без всякой внешней поддержки; она стала пить и пьет теперь сильно, но никогда уже, вероятно, пе продаст себя, даже и из-за куска хлеба.

Я парочно остановал подольше ваше впимание па этом принессе, раскум, может быть, наскучить подробностими; по этот процесс, по-моому, служит разгадкой весьма многих подобных социальных явлений. В нем мы стоим лицом к лицу с часто повториющими бесполезным вопросом: может ли действительно женщина, раз павшая до разврата, сохравить в своей душе неприкосповенною всю глубину инстинктов в своей душе неприкосповенном всю глубину инстинктов

фи, фу, тьфу (идиоматическое выражение, обозначающее презрение —

честной женщины? И он же, этот процесс, как нельзя более утвердительнее отвечает на полобный вопрос. Мало того. выясияет нам отчасти, что не крайняя испорченность удерживает всех этих погибших существ от поворота на честную дорогу, пе заглушение в них навсегда, хочу я сказать, женских инстинктов, но чаше всего и лаже, вернее сказать, постоянно удерживает их от того несчастное отсутствие такого толчка, который пошевелил бы в них виовь этн, по-видимому, заглохшие инстинкты.

И так как, кстати, мы уж затронули этот вопрос женского падення, то я намерен им же и заключить этот первый очерк.

Чтоб вы, читательница, не могли заполозрить меня в особсином, даже, пожалуй, неумеренном пристрастии ко всем подобным погибшим существам, я приведу сейчас другой процесс, от которого хотя и не повеет на вас даже и малейшей тенью поэзни, но который тем не менее заслуживает полного вашего внимания и столько же жизнен, как и первый. Правда, представляя совершенный контраст ему, процесс этот весьма щекотлив для изложения его печатно, но, уверениый, что дружеские наши отношения хотя несколько установились, я позволяю себе, и только на этом основании, коснуться н его, вперед прося извинения за некоторую нескромность...

Является раз в нашу камеру молодая девушка, недурная собой, и заявляет иск в двадцать рублей на какого-то господина, за проведение с нею нескольких ночей. Суд не отказал ей в просьбе, как ни была она безиравственна.

Должника вызвали, но он отказался наотрез и от своего долга, и от временной связи с просительницей. Это был очень молодой еще человек, с большими претензиями на щеголеватость и хорошие манеры.

В качестве управляющего домом, его отнюдь нельзя было считать человеком без средств. За несознанием этого франта, державшего себя в камере с необыкновенным цинизмом, суду пришлось обратиться к свидетелям.

Они были вызваны, допрошены, и смысл их показаний был до того прям и ясен, что ни на минуту нельзя было усомниться в справедливости требований просительницы.

У уличного донжуана достало, однако ж, стыда потребовать, чтоб свидетелей привели к присяге. Было сделано и это, н так как они и после присяги не изменили ни на йоту своих первых показаний, то мировой судья, руководствуясь тем, что иск был доказан, и постановил решение в пользу просительницы.

Но донжуан не остановился и на этом: он подал кассационную жалобу.

Долго убеждва его судья окончить дело примирением, с жаром объясняя ему, что не заплатить публичной женщине за ее позорный труд — все равво, что грабить на пожаре. Но инчем нельзя было прошибить ту скорлупу цинизма, которая лежала на этом барине от головы до пяток.

Съезд отменил решение мирового судьи в кассационном порядке, признав требование просительницы безиравствен-

ным.

Мы не будем разбирать эдесь ии того, насколько высоконравственно такое постановление съезда, ии того, насколько безиравственее подобный иск. Но и хочу указать вам, моя дорогая читательница, на печто другое в этом голом факте.

Посмотрим, не стоит ли и за имм если пе драма, то по крайней мере измен на нее. С первого же взгляда назалось страним, что в манерах этой девушки, заявившей такую бесстъдичую просьбу, незаметию было им тени цинизма, ни чего-либо похожего на бесстъдное пахальство. Напротив, это была скромпая, даже заетенчивая девушка. Ее молодое, севкее илчико, отличащиеся чрезымайно излишим профілем, не носило еще на себе очевидных следов разврата, а в ее словах было столько мяткости и прилачии, что ими не оскорбилось бы и самое чуткое, иравственное ухо. Во все время процесса она была в каком-то неестественном, взволнованном состоямии, попеременно бледием и красиея, голос ее часто дрожал, а на глазах то и дело мавертнывлись слезы. Особенно в последнее заседание ома была очень вавопнована.

Бенно в последнее заседание она была очень взволнована.
Его приостановили на несколько минут за ожиданием

священинка.

Ваволновавшись этим промежутком, она вышла в другую компану, и, когда вернулась, и заметил, что чериме и без того беспокойные глаза ее блестат на этот раз не совсем обыкновенно; в них засветилось даже что-то злобное, холодное, стальное...

вышений примобилиствовал тотчас же справиться у сторожей, куда овав исчезала на это время; оказалось, что она посылала одну из пришедших с ней подруг за водкой, с гримасою вышила ес заплом и заметила: «Теперь маленько полегче будет...» Не спрашиваете ли вы себя мысленю, читательница, для чего она сделала это, каков был смысл только что сказаиных сю слогу Мотивировалось ли в ней это движение той же испорченностью, какой можно было приписать и самую се просъбу, ли оно, напрочтив, вызавано было глубоким сознанием того убийственного позора, до которото она пала, прибетиуа к защите суда? Я ше берусь отвечать вам прямо

на эти вопросы, ибо женская натура столь глубока, что не поддается иногла самому упорному анализу, но я лумаю, что вы поступили бы непогрещительнее, если б пришли к послелнему из этих двух предположений... Страшно сконфуженный и в то же время бесстылно нахальный вил ее противника вместе с его пиническими ответами, в которых звучала какая-то непонятная, но возмутительная иля стороннего уха насмешка и здоба, еще рельефнее выдвигали на свет те немногие черты этого процесса, которые невольно лавали предчувствовать стоящую за ним праму. Я помню, каким невыразимо-глубоким презрением вспыхнуло сулорожно полергивавшееся дипо несчастной женщины, когла ее противник, этот рисовавшийся герой заелания позорного женского труда, с отвратительной улыбкой заметил, в виде послепнего своего возражения: «Можно ли, г. сулья, верить такой женщине, когда уж она до всего дошла?» - «А что же такое вы?» — холодно спросила она его в ответ и больше не проронила ни слова. Но я желал бы лучше умереть, нежели пожлаться услышать когла-нибуль из уст женшины полобный обращенный ко мне вопрос в том тоне, каким он был произнесен ею. Он, впрочем, покоробил заметно даже и этого заскоруздого молодиа.

# 

# ПОПЫТКА-НЕ ШУТКА

Фоман.

Посанщается вусской женщине

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

# Глава I

М совершенно правы, любезный доктор, или, лучше сказать, я, как профан в этом деле, не вмею права с вами не осгласиться; но меня удивляет, что вы такото нелейтного мнения о вашей профессии; подобный отзыв редко услышиць от специалиста...

 По крайней мере, я, князь, не дерзаю относиться к явлениям этой области иначе, как с величайшей осторож-

ностью.

- Да, да, само собою разумеется... Повторяю: я готов с вами согласиться, что «эксцентрики только до известной степени подлежат вашему исследованию; по... мие кажется, в некоторых... копечно, исключительных случаях... Одпако виноват! прежде всего, чего же мы выпыем с вами?
- Полагаю, чего-нибудь легонького; впрочем, для меня это совершенно безразлично.
- Я предложил бы, со своей стороны, распить бутылку кло-де-вужо. Вы ничего не имеете против этого?

Да все равно, хоть кло-де-вужо.

Разговор этот происходил в Петербурге, в начале имоля, за образовать всегра, в отдельном кабинете ресторапа Вольфа на Невском. Тот, которого один из собеседников пазывал князем, был молодой, изящими твардеен, с белокурмым, несколько вызопитмися волосами, с тониким усыкурмым, несколько вызопитмися волосами, с тониким усыкам, по всей справедливости, считать себя безукоризненнокрасивым мужчиной, если бы его лица не портили слишком куриные голубые глаза, с каким-то ребаческим и, отчасти, замы упрямством смотревшие испольбы. Звали этого гвардейца князем Петром Михайловичем Львовым-Островским. Как бы в нарочный контраст ему, другой из собеседин-

Как бы в нарочным контраст ему, другои из собеседников, вазывавшийся доктором, был совершенный брюнет, лет двадцати восьми, с такими строгими черными глазами, что на инх трудно было смотреть долго в упор; ови, казалось, сразу проникали сквоаь золотые очки в самые сокронен-

ные мысли того, к кому обращались. Лино доктора вообще не могло похвастаться особенной красивостью — оно было и неправильно, и даже несколько грубовато: но именно глаза придавали ему столько оригинальной выразительности, столько ума, что лицо надолго запоминалось, невольно тянуло к себе, невольно интересовало. Не менее своеобразной прелести придавала ему и улыбка: чрезвычайно тонкая и почти насмешливая, она начиналась гле-то у глаз, чуть-чуть касалась губ и тотчас же опять пропадала, как бы теряясь в густой окладистой бороде. Впрочем, строго говоря, даже и невозможно было полметить начала или конпа этой странной улыбки: она до того быстро сверкала в выразительных чертах доктора, что была почти неуловима. Однако ж рядом с нею и несмотря на молопость, в его манерах и пвижениях резко проглядывала не то медленность и как бы усталость. не то сановитость. Олет он был весь в черное, просто и, пожалуй, даже скромно, только на груди рубашки, отличавшейся безукоризненной белизной, ярко играли у него разпоцветными дучами три бридьянтовые запонки. Звади этого госполина Львом Николаевичем Матовым.

Оба собеседника сидели молча, рассеянно поглядывая в окно, пока слуга ресторана не поставил перел ними бутыл-

ку красного вина и большой кусок честеру.

 А propos, о сумасшедших, любезный доктор, — весело заговорил князь, разливая в стаканы вино и как бы случайно вспомнив о чем-то, — в нашем семействе водится очень интересный субъект подобного рода...

— Па?

 Очень, очень занимательный субъект, доктор, и, главное, представьте, пользующийся до сих пор совершенной своболой...

- Каким образом? - сухо спросил Матов, дениво отре-

зывая себе тонкий ломтик сыру.

 Мало того, — пояснил князь, как бы уклоняясь от прямого ответа. — наш больной субъект даже распоряжается порядочной массой людей. Дело идет, любезный доктор, ни больше ни меньше, как о моей родной тетке. Тетушка эта действительно преинтересная личность. Не думайте, впрочем, что и хочу познакомить вас с какой-нибудь почтенной, дряхлой старушкой, беззубо дотягивающей свой грешный век; напротив, доктор, вы будете иметь дело с цветущей молодостью, с историей, так сказать, романтической...

Вот как! — заметил Матов, поправляя очки. — Это

начинает меня интересовать.

- И заинтересуетесь непременно. Позвольте... я вам

сейчас сочту лета моей тетушки. Она моложе меня четырьмя годами; мне теперь двадцать семь лет,— стало быть, ей... двадцать три года. Совсем, как видите, романтический возраст... А вино это, право, недурно, не правда ли?

И князь, с видом знатока, небрежно поднял свой стакап и, прищурившись, цосмотрел сквозь него на свет.

 Вы уж позвольте мне начать мою историю о тетушке. так сказать, с самого начала. — пролоджал он, прихлебнув несколько раз из стакана. — Надо вам заметить, что у деда моего по матери, Александра Николаевича Белозерова, все семейство состояло на жены и двух дочерей; наследников мужского пола не было. Старшая дочь Белозеровых, Наталья Александровна, вышла впоследствин замуж за моего отца, князя Миханла Львовича Львова-Островского, а младшая, Евгения... она-то и есть, так сказать, субъект, подлежащий нашему исследованию, дюбезный доктор. Старики Бедозеровы (то есть собственно он сам, а она-то была простая сибирячка, чуть ли даже не из мещанского звания) унаследовали очень большое родовое состояние. Жили они безвыездно в своем имении, вели себя отъявленными домоседами, но принимали у себя на барскую ногу множество гостей всевозможного калибра, начиная с губернатора и не брезгуя даже каким-нибудь волостным писарем. Вообще у них в доме лежала на всем какая-то своеобразная печать мещанства или, еще вернее, нравственного неряшества, распущенности. С того времени, как я стал помнить себя, они не очень-то жаловали пашу фамилию: мне лаже и теперь еще непонятно, каким образом мог состояться брак между моим отцом и матерью при таких, по-видимому, неблагоприятных условиях. Особенно не благоволила к нам Евгения Александровна — моя героння. Надо вам сказать, доктор, что это была в высшей стенени капризная, взбалмошная девочка, избалованияя по последней крайности. Будучи еще семилетним ребенком, она уже питала какую-то глупую вражду к нашему, соглашаюсь вперед, далеко не прекрасному полу: выйдет, бывало, в гостиную и, как только увидит мужчину, - сейчас же топнет ножонкой и убежит. В двенадцать лет Евгения Александровна откалывала, батюшка, с нами такие штуки, что за них приходилось краснеть иногда даже и нестыдливому человеку. Для примера расскажу вам один случай, бывший со мпой. Раз как-то, именно в этот период ее возраста, Белозеровы давали у себя большой обед на открытом воздухе в саду. Мне только что исполнилось тогда шестнациать лет, я был еще воспитанником пажеского корпуса и приехал погостить к ним в перевию на вакационное время. Женя (так обыкновенно звали в ту пору мы, домашние, младшую Белозерову) сидела за столом vis-à-vis со мной и все время обела вела себя, против обыкновения, как-то уж чересчур смирно и прилично. Шутя, я раза три приставал к ней с вопросом: отчего она так притихла сегодня? Женя, однако ж. модчала и только выразительно сверкала на меня своим злым взглялом, который я как сейчас помню. Но во время десерта, когда я обратился к ней с тем же вопросом уже в четвертый раз, она, вся покраснев, проговорила сквозь зубы: «Ведь я же вас не спрашиваю, Пьер, отчего вы всегда бываете таким дураком!» Меня, как мальчугана, разумеется, это сконфузило, да и взбесило порядком; но, желая разыграть из себя роль вполне взрослого человека, я постарался подавить в себе досаду и сказал спокойно, как только мог: «Хорошо, Женя, докажи же мне, что ты нействительно умница; помиримся!» — «Доказывают свой ум только такие, как вы!» — заносчиво возразила она. В эту минуту обел кончился, гости стали шумно вставать из-за стола, и Женя убежала вместе с дамами, которые отправились на балкон пить кофе. Немного погодя ношел туда и я. Как вы думаете, доктор, за каким оригинальным занятием застал я там моего маленького врага? Вот уж ни за что не угадать-то вам! Я нашел этого дикого зверька пританешимся за каким-то густым растением, в уголку балкона. Женя держала в одной руке мою щегольскую новенькую фуражку, а в другой — ножницы и преспокойно разрезывала ее на мелкие кусочки. Я чуть не задрожал от злости, зная, что в деревне неоткуда достать другую такую фуражку, но опять сдержал себя и только спросил: «Что ты это делаешь, Женя?» — «Доказываю свою глупость», — сказада она, не поднимая на меня глаз и невозмутимо продолжая свое занятие. Тут нам цемного помещали. Женя небрежно швырпуда фуражку и ножницы за ближайшую вазу, неторопливо вышла из угла и чинно уселась между дамами как ни в чем не бывало. Такое хладнокровие вывело меня наконец из терпения. Я поднял мою несчастную фуражку и тотчас же надел ее на голову растерявшейся девочки. Мне удалось сделать это так ловко, что движение мое сразу было замечено всеми, и я нарочно громко сказал: «Ты, вероятно, желала иметь, Женя, на память обо мне лоскуток сукну от моей фуражки? Возьми же: я дарю тебе ее целиком. Полно, помиримся!» — прибавил я ласково, видя, что у нее на ресницах дрожат слезы. При этом я хотел было взять ее за руку. Она быстро отдернула свою руку и вдруг ни с того ни с сего ударила меня по щеке,

да так больно, что я едва мог опомниться... Но, право, доктор, вы очень лениво пьете ваше вино, а мне, как нарочно, принала охота распить еще бутылку... Серьезное лицо Матова сверкнуло его обычной, неуло-

вимой улыбкой

 Пожалуйста, продолжайте, князь, — попросил вместо ответа. — Ваша необыкновенная тетушка решительно заинтриговала меня уже теперь. Лальше, вероятно, булет еще интереснее.

Киязь Львов-Островский молча позвонил.

— Подай еще сюда бутылку такого же вина. — обратился он к вошедшему слуге.

 Так вот-с, каков был этот субъект в двенадцать лет, прододжал князь, залпом допив свой стакан и повертывая его между пальнами. — И вель представьте, взбалмощную девочку даже не наказали за подобную выходку; мне же еще н выговор спелали, зачем я к ней приставал...

В голосе рассказчика послышалось легкое раздражение.

- Вы лействительно были отчасти и сами не правы. заметил Матов.
- Да, да, разумеется, я был не совсем прав, поспешил согласиться князь. — Можешь идти, — обернулся он к слуге, поставившему в эту минуту на стол новую бутылку вина и ожилавшему, по-видимому, дальнейших приказаний. - я позвоню, если нужно,

Слуга торопливо вышел.

 Дело в том, любезный доктор, что, сделай она то же самое кому-нибудь другому, а не мне, ее непременно, по крайней мере, удалилн бы за такую штуку с балкона в детскую. — снова заговорня князь Львов-Островский, подянвая вина Матову. - Вот до чего простиралось враждебное отношение Белозеровых к нашему семейству; я только потому и упомянул о безнаказанности. С того времени или, лучше сказать, с того до сих пор памятного мне дета я никогда больше не посещал уже на дома, точно так же, как и мой отец; матушка только ездила к ним раз в имение, и то по своим делам. От нее мы узнали, что прекрасные качества Жени, несмотря на пошедший ей тогда пятнадцатый год, принимают все более резкий и далеко уже не столь безопасный характер; над ним стали призадумываться теперь даже ее снисходительные родители. Так, например, она пропадала иногла бог весть куда на целый день из дому, водила какие-то странные отношения с заводскими рабочими и даже, говорят, раза два ночевала на покосе вместе с бабами и мужиками, откуда уже в третий раз принуждены были, наконец, увести ее насильственно домой. Мало того...

- Извините, я перебыю вас на минутку,— сказал Матов.— Вы сейчас упомянули о заводских рабочих, стало быть, у Белозеровых тут же в имении был и завод?
  - Да, да, большой железный завод.
- В какой же это местности? полюбонытствовал доктор.
- . Вот и видио сейчас, что мне никогда не суждено быть сколько-инфудь сностым беллетристом, хотя с детства я питал сильную наклонность к этому искусству, всело засмеялся киязы, совсем позабыл описать вам место действия место рассказа, а ведь это, кажется, требуется прежде всего. Видите ли, любезный доктор, Белозеровы жили в имении, селе Завидове или Завидовке, как попросту его назавают там, а собствению завод их находится в полуверсте от него. Разве вы никогда не слыхали о Завидовском желозном заволе?
  - Не помню что-то; может быть, и слыхал.

 Он, впрочем, только с педавнего времени получил известность, благодаря тому образцовому устройству, в какое привел его пред смертью мой покобный дед.

 Однако, князь, вы все-таки не пояснили мне, где же, наконец, находится этот завод? По крайней мере, в ка-

кой губернии? — сказал, улыбаясь, Матов.

— Положительно я выпил сегодия лишнее за обедом, рас Хоотался князь еще весслее, — шваче это випо не могло бы подействовать так сильно па мою память и логику. Обстоятельство непростительное, но мы сейчас поправимся. Знайте же, доктор, что наше родовое пездо свито за Уралом, там, где, так сказать, кончается Европа и пачинается Азил, губерини! — в Медведевском уезде Каменогородской губерини!

Львов-Островский проговорил всю эту тираду с какой-

то неестественной, шутливой торжественностью.

— Так вот где, за Уралом! — протяжно повторил доктор, как бы размышляя о чем-то. — Теперь я совершенно удовлетворен и попрошу вас продолжать, — поспешил он прибавить, выходя вз раздумья. — Что вы давеча сказали: «мало того»

— Да! — вспомния киязь. — Насчет тетушки-то я хотел сказать, что за ней водились в то время еще п не такие проказы, как ночевание с бабами на покосе. Матушка моя уверяла, со слов самого Белозерова, что его прислуга не раз была свидетельницей, как из окпа спальни Жени уленеты. вал на рассвете какой-то молодой парень, которого, к со-жалению, никак не могли изловить...

 Но согласитесь, князь, все это не имеет пока пичего общего с умономещательством. — живо перебил Матов

— Вам, нак специалисту, гораздо лучше моего известно, доктор, что болеани подобного рода обнаруживаются во всей своей силе пе вдруг и что психнатру необходимо знать все, что им предшествовало и так или иначе намескало на них,— сще живее и даже с некоторой обидчивостью возразил килаь, как будто замечание Льва Николаевича укололо его.

 Совершенно справедливо, — спокойно согласился с ним Матов. — Прошу вас продолжать и извинить меня, что я несколько поторопился заключением.

 Именно поторопились, любезный доктор. — по-прежнему весело подхватил Львов-Островский, прихлебывая из стакана. — Не булу передавать вам многих пругих подробностей странного новеления моей тетушки, свилетельствующих, может быть, только об ее экспентричности, а прямо перейду уже к таким серьезным фактам, которые, мне кажется, должны будут вывести вас из сомнения насчет умственного расстройства этой особы. В одно прекрасное зимнее утро, как выражались прежние романисты. Евгения Александровна нежданно-негаданно пожаловала лично сюда, в Петербург, прямо в квартиру моего отца. Я никогда не забуду ни ее больше чем небрежного костюма, ни того безумного выражения ее больших темно-карих глаз, с каким она лихорадочно передавала матушке, как и зачем приехала в столицу. Рассказ тетушки был до такой степени темен и сбивчив, что сразу никто не мог понять, чего, собственно, она от нас хочет. Наконец кое-как выяснилось, что Евгения Александровна отпущена родными для лечения за границу с одним почтенным семейством, которое хорошо знали и мы; что дорогой тетушка случайно потеряла свой вид, по которому ей следовало получить здесь заграничный паспорт, и что теперь она решительно не энает, как выпутаться из такой беды. Надо вам заметить, доктор, что Женя была в то время уже шестнадцатилетней девицей и что она явилась к нам в дом не одна, а в сопровождении будто бы господского лакея того семейства, с которым ей предстояло ехать. При подробных расспросах моего отца, в особой тайпой аудиенции, лакей этот, в свою очередь, очень обстоятельно объяснил, что господа его вместе с барышней (то есть с Женей) приехали из Москвы вчера вечером, а сегодия с первым утренним поездом выехали

по Варшавской железной дороге в Ковно, куда им нужно было зачем-то поснеть к сроку, и что там именно они и будут ожидать барышию. «Оне, должно полагать, страдают немпожко головой, — выразил он, между прочим, свое миение о тетушке, - в Москве сколько докторов у нас перебывало, все их осматривали да расспращивали». На вопрос отца: «Есть с Евгенией Александровной деньги?» - спутник ее так же обстоятельно отвечал, что «настоящие-то деньги. собственно, хранятся у господ», а ему «отпущено на всякий случай триста рублей; только этих денег вылавать на руки барышне не велено ни под каким вилом». и он тут же показал их покойпому князю. Кроме того, лакей этот предъявил ему и свой заграничный паспорт, выданный за неделю перед тем на имя крестьянина Петра Лаврентьевича Терептьева. «А кто же хлопотал здесь о твоем виде?» спросил отец. «Да барин сами приезжали сюда на сутки за этим делом: а барышниного паспорта спохватились у нас. почитай, накануне самого отъезда из Москвы: нигле не могли отыскать. У них и расписочка есть от полиции». Таков именно, помню, был ответ бойкого лакея. Вообще не знаю почему, но у меня запечатлелось тогла в памяти кажлое его слово, и и сейчас бы узнал это мололое умное лицо, если бы мне только показали его. Относительно «расписочки» обратились за справкой к самой тетушке. У нее действительно оказалось формальное удостоверение московской полиции в том, что дочь потомственного дворяпина Евгения Александровна Белозерова лично предъявила туда письменное заявление о потере ею бессрочного паспорта, выданного ей отцом на свободное прожитие по всей Российской империи и за границей. Покойный князь, отец мой, был человек необыкновенно самолюбивый, гордый и до крайности щекотливо отпосившийся ко всему, что касалось его родни, хотя бы даже и дальней. И в настоящем обстоятельстве, по его мнению, дело шло ни больше ни меньше, как о нашей семейной чести. Несмотря ни на какие просьбы матушки, он упримо и наотрез отказался прибегнуть к дальнейшим справкам. Благодари своим крупным связим в Петербурге, ему удалось дня через два, через три выхлопотать тетушке заграничный паспорт; только необходимо было при этом поручиться письменно за старика Белозерова, что он лействительно отпускает почь... Князь приостановился на мипуту рассказом, долил свой

неполный стакан и сразу отнил из него половину. Теперь, любезный доктор, — начал он снова, тяжело

переводи дух, — мы, так сказать, приблизились к развязке.

Можете вы себе вообразить, какой переполох поднялся у нас в семье, когда месяца через два после этого матушка получила страховое письмо из Завилова, извещавшее ее в самых горестных выражениях, что Женя убежала из пому и пропала без вести! Да, поктор, все оказалось брелом помещанной: и потеря наспорта, и почтенное семейство, уезжавшее за границу, и... одним словом, все; только и уцелел, как не призрак, диврейный дакей. Это был, вероятно, какой-нибудь пегодяй, обольстивший тетушку и подбивший ее на всю эту чепуху, чтобы довчее выманить у пее деньги. Я подозреваю даже, уж не он ди и путешествовал к пей по ночам в спальню через окно. Как бы то ни было, история эта паделала в свое время больших хлопот моему отцу. Он и матушка, я помню, едва уломали Белозеровых, приехавших вскоре сюда, чтоб опи предали все это дело, как говорится, воле божьей. Старики, впрочем, нелолго и жили после того. всего каких-нибудь года три: семейное горе разом доконало их обоих. В том же году (это был вообще какой-то фатальный гол для нас) я лишился сперва отца, а через несколько дней похоронил и матушку: тогда свиренствовала сильная холера здесь. Пля меня в то время как-то опротивело все. Чтоб хоть немного рассеяться, я уехал служить на Кавказ. Между тем имение Белозеровых, по истечения законных сроков вызова наследников, поступило в опеку. В вихре удалой кавказской жизни мне, разумеется, было не по того, чтоб справляться об этих сроках: влобавок к тому же (кто этим не грешил, доктор!) я безнадежно влюбился там, так что тетушка и Завилово совсем вышли v меня из головы. Наконец в январе месяце нынешнего года, перейдя на службу сюда, я узнаю вдруг, что моя почтенная родственинца чуть ли не полтора года уже как преспокойно хозяйничает в родовом отцовском имении! После четырехлетнего отсутствия, в которое о ней, как говорится, не было ни слуху ни духу, она, однако же, бог весть как и откуда явилась к сроку и в качестве прямой законной наследницы вступила во владение имуществом моего покойного деда. Конечно, будь я в то время здесь, я непременно расстроил бы это дело! — с энергией заключил рассказчик, слегка стукнув кулаком по столу.

Как «расстроили бы», князь? — спросил Матов и по-

смотрел на собеседника в упор.

Львов-Островский как будто смешался немного.

 Помилуйте, доктор! — заговорил он с горячностью, какой прежде не замечалось в нем. — Да разве по нашим законам сумасшедшие владеют имуществом? Наследуют?...

Вы, кажется, намерены возразить мие? Я знаю, что вы хотите сказать... Позвольте... Тенерь у меня нет уже ни малейшего сомнения, что тетушка моя помещана: очень нелавно еще один приезжий из Урада рассказывал про нее такие вещи, какие может проделывать только особа в подобном состоянии. Она. например, сорит на баб леньги. как щепки, не принимает у себя инкого из мужчин, кроме управляющего заводом, затевает, все для баб же, какие-то безумные постройки в селе, а на деле между тем боится истратить лишиною конейку: паже отказала местному священнику в просьбе ремонтировать на свой счет крайне ветхую сельскую церковь. «Это уж. говорит, лело совести крестьян; как они знают, так пусть и педают». Кроме того, Евгения Александровна вот еще чем занимается: стрельбой в цель и охотой. То и дело, говорят, в комнатах моей тетушки раздаются выстрелы револьвера... Ну, скажите, доктор, разве это не помещательство?

В таких случаях весьма трудно судить заглазно,—

скромно выразил свое миение Матов.

 Соглашаюсь, любезный доктор, что трудно; но если вам скажут, что такой-то человек берет пищу ногами, а ходит на руках, то что вы о нем думаете?

Что же? Ему, может: быть, так удобнее.

 Но после этого, доктор, где же вы прикажете искать настоящее умономещательство? — горячился киязь.

 Там, полагаю, где совершенно утрачена логика мыслей и действий. Ведь вы не назовете же оригинала или фанатика прямо сумасшедшим, — спокойно ответил Матов.

Это что-то уж чересчур списходительная теория...

иронически рассмеялся Львов-Островский.

— Да, но в противном случае пришлось бы запереть в сумасшедший дом каждого, кто хоть сколько-инбудь выдается вон из ряда; лучшие люди оказались бы там же. Наковен, придерживаись вашей точки зрения, я мог бы подумать в настоящую минуту, что вы и сами, князь, помещаны в том, что ваша тетушка — сумасшедшая...— холодию возразаия доктор.

Киязь принужденно засмеялся.

 В вашем присутствии и при вашей снисходительности, доктор, меня не пугает это открытие, — сострил он не то любезно, не то с легкой насмешкой.

 Шутки в сторону, — сказал серьезно Матов. — Могу ли я откровение предложить вам, киязь, один из тех вопросов, которые обыкновенно принято в обществе называть нескромными?

О, сделайте ваше одолжение!

— Не заинтересованы ли вы лично юридически в положении вашей тетки? Или вы просто исходите из общих соображений, относитесь к этому делу как посторонний человек? — спросил доктор, опить смотри на собеседника в упор.

Князь пемного замялся.

 Ла как вам сказать? — проговорил он, облокотясь на кресло и закрывая правой ладонью лоб. — Да, пожалуй, я запптересован здесь лично. Покойная княгиня, мать моя, не была выпелена при выходе замуж; она подучила в припаное сравнительно только небольшую сумму наличных денег. У Белозерова, как я и пояснил вам, было родовое состояние, прямых наследников мужского пода не оказывалось, и потому оно должно было перейти в руки Евгепии Александровны, а в случае ее смерти или гражданской неправоспособности — в наш род, единственным представителем которого считаюсь теперь я. Таким образом, если тетушка моя лействительно помещана, то, помимо уже всяких пругих соображений, на мне, так сказать, лежит правственная обязанность позаботиться о том, чтоб родовое достояние моего деда не было разбросано на ветер безумными руками.

Матов с напряженным вниманием слушал князя, не спуская с него ни на минуту своих выразительных глаз.

- Копечно, сказал оп, немного подумав, вы тут непосредственно сами заинтересоваты. Но разве административное признание правоснособности за вашей тетушной, выразившеся во вводе ее во владение, не вполне достаточная грарантия для вас.
- Ах, боже мой, доктор! первически улыбиулся киязы, пожав плечами. Разве вы ие влаете, как у нас совершаются обыкновенно все эти так называемые вводы во владение... Впрочем, я писколько не намерен вадоедать вам такими сухими вещами, поспешил он прибавить любезпо— Это даже совсем и не относится к тому, чем я хотел поделиться с вами как с психиатром... Перемените, пожалуйста, разговор; одно и то же наскучит. Вы, кажется, говорили давеча за обедом, от предполагаете скоро уехать отсода, далеко, доктор?

Лев Николаевич медленно поправил очки.

 Вообразите, князь! — пояснил он с неуловимой иронией. — Мне, быть может, предстоит личное знакомство с вашей тетушкой...

Изумление, смешанное с какой-то досадой, отчетливо выразилось на лице князя, и глаза его невольно отвернулись от пристального взгляда Матова.

В таком случае поздравляю вас, любезный доктор,—

припудил он себя рассмеяться, будто бы добродушно.— Вы будете иметь редкий экземиляр для вашей практики. В са-

мом деле, вы едете в ту сторону?

— Да, еду. Мне хотелось бы пемного прокатиться по России, прежде чем я получу какую-пибудь оседлость: в четыре года заграничной жизни я несколько отвык от родины. Теперь представляется хороший случай сделать это без особенных заграт: у меня есть разом два поручения туда — от географического общества и медицинского департамента.

- Н сам думаю съездить пынешней зимой за Урал, сказал Львов-Островский, теперь вполне овладев собою. — Вышло бы очень мядо, если бы мы оказались спутниками; я, по крайней мере, пе желаю иметь лучшего товарища в такой дальней дороге, чем вы, любезный доктор, и если только...
- К сожалению, вежливо перебил его Матов, спутничество наше, кажется, не может состояться: я должен выехать на пиях же.
- Да, это жалко, повторил князь, допивая последний глоток вина.

Они немного помолчали, как бы затрудняясь продолжать

— Завтра я переезжаю, доктор, на дачу в Павловск, заговорил снова Львов-Остроский, очевидно, только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь. — Вы поступиля бы совсем обязательно, если б до отъезда собрались ко мне на денек подышать чистым воздухом.

Благодарствуйте, князь. Не обещаю: у меня предвидится столько хлопот впереди, что я вряд ли успею справиться даже с ними.— пеликатно поясния локтор, вставая

с места.

Львов-Островский тоже встал и нетернеливо позвопил. Лев Инколаевич хотел было сам расплататься с вошедшим слугой, по князь с утончениой любезностью устранил от этого своего собсеедника. — Разве вы не хотите, доктор, чтоб я был вашим бес-

- перемонным гостем за Уралом? спросил он, вынимая бумажник и расплачиваясь. — Вероятно, увидимся там с вами?
  - Очень может быть, холодно согласился Матов.

Молодые люди молча вышли из комнаты и так же молча спустились с лестинцы на Невский.

 Не по пути ли нам? — осведомился Львов-Островский, останавливаясь посреди панели и падевая перчатки. — Мне налево.  А мие — направо. Прощайте, киязь! — сказал Матов, не совсем охотно протянув ему руку.

е совсем охотно протянув ему руку. Львов-Островский обязательно пожал ее обеими руками.

 Может быть, встретимся еще и здесь,— заметил он на прощапье.— На всякий случай, желаю вам полнейшего успеха у моей тетушки. До свиданья, доктор!

И они разошлись в разные стороны,

### Глава II

#### JER RUKOJAERUY MATOR

Почти месяц спустя после этого разговора, а именно в первых числах августа, по большому Московскому тракту в Сибирь перваливал уже через Урал и, вступал в предела Медведевского уезда, ехал обыкновенный, казанской работы, тарантас, заприженный почтовой тройкой. В тарантасе дремотно полудежкал, то покуривая папироску, то насвистывая от скуки мотивы из любимых опер, уже известный читателю Матов.

 А что, приятель! — обратился он вдруг к ямщику, потревоженный каким-то неожиданным толчком. — Далеко еще до Завидова?
 — Па верст пвенапнать, нало быть, все булет. — нояс-

— да верст двенадцать, надо оыть, все будет, — ниил тот.

 Ты, я думаю, часто там бываешь, хорошее это село? нолюбонытствовал локтор.

Как нам не бывать! Известно, село богатое,

- Не знаешь ли, где бы мие там остановиться? спросил Лев Николаевич, предложив ямищику закуренную панироску, а сам зажигая от нее сигару.
- Вам квартеру, что ли, надо? А то можно и на станции постоять, коли тебе не надолго, суток трое-четверо можно.
   Он тут же, в самой Завидовье, и будет, значит, станок-то.
  - Нет, мне бы на квартире хотелось остановиться.
- Тогда тебе, видно, к Миките Петровичу доведется встать; я, пожалуй, свезу, — можно.
- встать; я, пожалуй, свезу, можно.
   А кто такой Никита Петрович? осведомился доктор.
- Балашев, мещапин тамошний, постоялый двор держит;
   а только у него и чистые ноком есть. Тебе у него ладио будет: старик он тепериче как есть на все село известен, нотому умиющая голова.

Так вот ты меня к нему и свези.

А вам но каким делам туды? По казенным али по

частным? — несколько подозрительно спросил, в свою очерель, яминик.

- По собственным делам, коротко и успоконтельно поясинл Матов.
- Све-езем, ничего, можно; он же мпе сродни доводится.

Ямщик бойко прикрикнул на лошадей, и тройка дружно помчалась во всю рысь, звонко заливаясь своими валлайскими колокольчиками. Прислушиваясь к этим монотонным. то убаюкивающим, то как-то надоелливо тревожащим ухо звукам. Лев Николаевич никак не мог сосредоточиться на одной какой-нибуль определенной идее: мысли его совершенпо беспорядочно перескакивали с предмета на предмет без всякой связующей последовательности. Вот забежали опи в далекое прошлое. Доктору живо рисуется общирная компата, все уставленная массивною мебелью со множеством старинных книг, разбросанных на полу и где только можно. В углу, у закрытого ставнем окна, на потертом вольтеровском кресле угрюмо сидит, медленно покачиваясь взад и вперед, помешанный старик высокого роста, с всклокочёнными седыми волосами. У другого окна, напротив, с латинской книгой в руках, озабоченно приютился залумчивый мальчик с выразительным, полвижным лином; от времени до времени он укралкой отлергивает соломенную гарлину и жадно всматривается в глубину общирного сада, ярко освещенного полуденными лучами. Глаза сумасшедшего исподвижно уставились на мальчика, «Лева!.. Лев! не смотри на солине: это строжайще запрешено законами!» - явственно звучит в ущах Матова знакомый суровый голос. Лев Николаевич ингроко раскрывает премлющие глаза и удивленно осматривается по сторонам пыльной дороги. «Я, кажется, делаю величайшую глупость, что еду в то Завидово, точно школьник на елку, рассчитывая получить какой-то необыкновенный сюрприз вместо обычной, ярко раскрашенной конфеты... Что за чепуха такая!» — думается сму между тем, и он машинально прислушивается к неумолкаемому звяканью колокольчика. И вот уже новый призрак тревожит воображение Матова, с неудержимой силой воплощаясь перед его закрытыми глазами: рисуется ему дорогой образ страдалицы матери, так недавно еще зарытой чужими руками в преждевременную могилу. Бледная и исхудалая, как бы подкошенная каким-то зловещим недугом, но все еще прелестная, все еще гордая и пылкая, эта женщина воочню стопт теперь перед сыном и смотрит на него своими большими грустиыми глазами.

«Ты всегда будешь стоять за наши права... за человеческие права твоей матери, не правда ли, Лев?» - говорит опа мягко и симпатично, и ее кроткий, но твердый голос как-то неотразимо проникает в душу, «С какой стати мог я позволить себе такую сумасбродную мысль? Желать пепременно познакомиться с женщиной, которой ни разу пе вилывал в глаза, думать, что встретишь в ней какую-то исключительную натуру... да ведь это даже на школьника не похоже! Это просто болезненный бред расстроенного воображения! Зачем же я еду, спрашивается?» - совершенно неожиданно обратился к себе с вопросом Матов, по пе нашел в голове никакого подходящего ответа. Впрочем, не прошло и минуты, как эти представления уступили место другим: словно в вольчебной панораме, стали проходить теперь перед доктором знакомые заграничные города, знакомые улицы; мелькиуло чье-то задумчивое женское личико с темно-карими глазами, как из земли вырос молодой, стройный, с жаром излагающий свою науку профессор с целой аудиторией прикованных к нему глазами восторженных слушателей, и все это как-то беспорядочно слилось, как-то узловато перепуталось и с звуками валдайских колокольчиков, и с бойкими покрикиваннями ямщика, и со стуком колес... словом, с окружающей действительной обстановкой. «Нет!.. дорога решительно расстроила мон нервы», - неприятно думает Лев Николаевич, стараясь приободриться и нарочно для этого закуривая сигару. Но она очень скоро потухла v него в зубах: беспорядочные грезы снова овладели им и томили поктора по тех пор. нока окончательно не усыпили его.

Так как Матову предстоит одна из самых видных ролей в предлагаемом рассказе, то мы и воспользуемся настоящей минутой, чтоб несколько ближе ознакомиться с этой личностью в ее прошедшем до того момента, когда она в первый раз выступает пействующим лицом в пашей сцене. Отец Льва Николаевича, жепатый в ранцей молодости на польке, сперва несколько лет сряду читал в качестве профессора патологическую анатомию в одном из русских провинциальных университетов; потом переехал на постоянное жительство в другую губернию, где и дотянул кое-как печальный остаток своей разбитой жизни. Это был немножко чудак, но честпейший человек и добросовестный ученый, оставивший по себе самое теплое воспоминание в своих многочисленных слушателях. Переселение губительно подействовало на организм почтенного профессора: он стал чрезвычайно угрюм, начал сильно пить и наконен почти помещался на той мысли, что «смотреть на солище — строжайше запрещево закопами». Во всем остальном бывший руководитель молодежи ночти пичем не обпарулкивал своей ужасной белезни и даже продолжал по-прежнему весьма усердио помогать учиться единственному симу; только в некоторые минуты находили па профессора какие-то своеобразпые припадки желчи и раздражения.

Ванда Станиславовна Матова, красавица по наружности, была истая полька по духу. Она, например, никогда не могла простить себе, что вышла замуж за человека не своей национальности, хотя до последних дней нитала к профессору глубокое чувство. Гордая и пылкая по натуре, к тому же в высшей степени внечатлительная, Ванда Станиславовна выше всего на свете ставила свою личную пезависимость, если только это не противоречило тем заветным интересам, для которых Матова охотно готова была жертвовать всем. Немного, правда, было у нее таких питересов, но она умела стоять за них грудью. По собственному признанию Ванды Станиславовны, она бывала «весьма опасным снарядом для себя и для других», когда в ней, как она выражалась, «сидел польский бесик». Но блестящий, начитанпый ум и необыкновенный светский такт выручали ее нередко даже и в таких случаях, когда другому на ее месте пришлось бы очень плохо. Жалкое, необеспеченное ноложение женщины было для Матовой роковым вопросом, стоившим ей жизни. Эта самоотверженная личность положила на него всю свою душу, потратила всю свою эпергию, но, конечно, если и успела сделать кое-что, то все-таки не достигла и сотой доли желаемого. Отказавшись мало-номалу от своих лучших надежд дома, пе находя даже и за границей крупного брожения женской мысли, Ванда Стапиславовна, глубоко уязвленная в самое больное место души таким безотрадным положением вещей, перенесла теперь всю роскошь своей пылкой, превосходной натуры на любимого сына. Но это не могло уже восстановить падломленных сил Матовой, не могло вернуть ей грубо разогнанных грез; она заметно таяла как воск, «сама себя жгла», как выражались о ней близко знавшие ее люди.

Таким образом. Лев Николаевич рос и воспитывался под двойным влинием — отца и матери. Первое из них было особенно сильно в то время, когда профессор находился еще во всей силе своих уметвенных способностей, а Ванда Станиславовна, вся поглощенная лихорадочной борьбой на пользуженского дела, обращала слишком мало внимании на сына или, лучше сказать, не находила достаточно свободного времил, лучше сказать, ве находила достаточно свободного врем

мени на это. Зато с тех пор, как выяспилось пепормальное состояние ее мужа. Матова почти исключительно запялась мальчиком, и ее влияние на него уже значительно пересилило отцовское. Но и то и другое едва ли не в одинаковой мере полезно действовало на живой, восприимчивый ум Левы. Если, с опной стороны, отен внушал ему спокойное, отрезвленное наукой отношение к явлениям действительной жизни, то с пругой — нылкая натура матери на каждом шагу давала чувствовать себя сыну, развивая в нем горячее стремление помочь этой жизни. Все это, конечно, передавалось мальчику постепенно и в более поступных формах, но смысл сказанного всегда выходил один и тот же. В том-то именпо и заключалось главное воснитательное достоинство этих двух светлых дичностей, что они не навязывали ребенку своих убеждений и предоставляли ему совершенно свободный выбор между ними. Таким образом у Левы прежде всего вырабатывалось полнейшее беспристрастие в мире мысли: он мог, подобно ичеле, с любого цветка собирать мед. Прямым последствием такой системы воспитания явилась сперва стойкость собственных убеждений Льва Николаевича, а отсюда уже непосредственно вытекла его нелицеприятная терпимость относительно чужих мнений.

В детстве, лет до десяти, до одиннадцати. Лева был очень бойкий мальчик. Отцу приходилось следить за пим тогда, как говорится, во все глаза. Энергия и настойчивость являлись в этот период возраста преобладающими чертами в характере ребенка; когда он задумывал что-нибудь, то уж исполнял непременно, если только не представлялось к тому каких-либо неодолимых препятствий. Так, однажды Лев захотел узнать, что происходит во внутренности живой ку-рицы. Сперва он пристал с расспросами к отцу; не очень ясное, по-видимому, объяснение профессора не удовлетворило мальчика; ему нужно было не на словах только, а наглядно удовлетвориться в том, что он не знал. Больших правственных усилий стоил Леве этот кровавый, отталкивающий подвиг, но ребенок все-таки совершил его без посторонней по мощи. «Хороший анатом будет»,— весело рассмеялся про-фессор, узнав от встревоженной и отчасти негодующей жены, каким жестоким истязаниям подверглась ее любимая желтая курочка. Ванда Станиславовна узнала, впрочем, эти подробности не от прислуги, а от самого сыпа, наивно и с детским восторгом передавшего ей свои наблюдения после ужасной операции. Тем пе менее рассказанный случай очень сильно подействовал на живое воображение мальчика: оп, уже долгое время спустя, все еще не мог равнолушно видеть жареной птицы и, хотя это было его любимое блюдо, постоянно отказывался от него.

Начиная с двенаднати лет обычная бойкость Левы стала постепенно пропадать, уступая место какой-то пеопределенной задумчивости. С помещательством профессора перемеца эта приняла в мальчике ловольно серьезные размеры и пе на шутку встревожила Ванду Станиславовну. В то время ее особенно поражало иногла уливительное схолство сына с ее мужем. Лействительно. Лева и прежде казадся выдитым отцом в миниатюре, по теперь это схолство как булто еще усилилось одной выдающейся чертой; со времени болезии профессора его ни разу не видали улыбающимся, и в редких случаях он только нервически кривил губами: Лева тоже почти перестал улыбаться настоящей улыбкой, и такое же нервное подергивание губ замечалось у него довольно часто. «В нем только и есть моего — глаза!» — с резкой болью в сердце думала подчас Матова, украдкой наблюдая за сыном. Хотя и с большим трупом, ей улалось, олнако ж. при помоши школьных товаришей Левы лостичь попемногу того. что мальчик стал смотреть наконен горазло веселее: его то и дело незаметно развлекали, стараясь не давать ему слишком сильно зарываться в книги, до которых он был страстный охотник. Благодаря всем этим усилиям, а главное личному, горячему и разумному участию матери. Лева к концу гимпазического курса разверпулся хотя и в серьезного, но очень милого юпошу с самыми богатыми залатками для ладьнейшего развития на любом поприше.

Теперь-то именно и выпал на лолю Ванлы Станиславовны самый трудный вопрос: каково же должно быть это поприше? В частых залущевных беселах с сыном ей, правла. выяснилось, что он желает идти по отцовской дороге. Но у самой Матовой вовсе не лежало сердце к подобной профессии. Олнако ж. как женщина развитая, она в то же время очень хорошо попимала, что заперживать такое естественное влечение было бы неразумно, да, пожалуй, и опасно. Ей, значит, оставалось только указать добросовестно сыпу, какие еще могут предстоять ему другие обязанности в жизни, взвесить, сообща с ним, их нравственные выгоды и невыгоды для него, а во всем остальном положиться уже исключительно на молодые силы формирующегося человека. Ванда Стаииславовна так именно и поступила. Месяца через два после кончины мужа, которая как раз совпала с окончанием Левою гимпазического курса, Матова уехала в Петербург и там, на свой счет, определила сына в медицинскую академию. Пять лет, проведенные им в этом заведении, были до сих пор дучшими годами в жизни Льва Николаевича. С каким наслаждением возвращался он, бывало, с лекини домой, в скромную, уютную квартирку на Выборгской стороне, где его всегда ожидала теплая умная беседа с другом матерью либо волновал горячий спор за стаканом чаю с избранным товарищем! Да! Никогда не забудет Матов этих светлых, мирных лет: ведь опи выпадают на долю только немногих счастливцев... Все это время пылкая, непосредственно воспринятая от матери юная натура Льва Николаевича находилась как бы в какой-то девственной дремоте: он не волновался, как волнуется обыкновенно молодежь при виле всякого, мало-мальски хорошенького женского личика; для Матова даже как будто и не существовало других женшин, кроме Ванлы Станиславовны. Межлу нею и сыном устаповились теперь самые пружеские, самые откровенные отиошения.

 Не правится ли тебе кто-вибудь, дружок? — спрашивала она иногда, даская его.

— Нет, милая мама, шикто пока не правится, — был обычный ответ Матова. — Вот если б я мог встретить такую женщину, как ты, я непременно полюбыл бы ее от всего селипа.

и Лев Николаевич задумчиво прислонялся, бывало, головой к плечу матери, а та проводила рукой по его мягким волосам и, сменсь, говопила:

Какой ты у меня оригинальный мальчик. Лев!

Быстро протекли для Матова эти пезабвенные годы. Окончив куре в задаемии со етепенью лекара, он с полтода с успехом занимался независимой практикой, посвящая се бодьше бедиякам в в особенностя студентам. Лев Николаевич не имел печальной необходимости стеснять себя в выборе нациентов: у Ванды Станиславовны было сево котя и небольшое, по вее же независимое состояние, которое опа шикогда не отделяла от средств сына, да и покойный профессор, при своей чрезвычайно скромой жизани, успел коечто скопить ему на черный день; кроме того, сама Матова постоянно и очень звергично внушила коному врачу, чтоб он отнюдь не измерля количеством приобретаемых денег той пользы, какую ему придется оказывать обществу.

Как бы то ни было, по эта самостоятельная практика по удовлетворила Матова. На первых же порах оп живо вочувствовал, что ему сховио недостает чего-то, что специальность как будто убивает в нем человека — того полного человека, какой постоянию рисовался в грандиозных образах, созданных пылким, благородным воображением его матери. Посоветовающиесь с ней откровению на этот счет, Лев Николаевич решил, что им напо уехать за границу. гле бы он мог внолне закончить свое медицинское образование: Ванла Станиславовна была того же мнения — и они с открытием навигации пустились в путь. Снерва, в течение нескольких месяцев. Матовы странствовали как бы без определенной цели, объезжая столичные города Европы и присматриваясь к тамошним порядкам. Наконец нутешественники завернули в Вену. Злесь, случайно прослушав одну лекцию какого-то профессора-неихнатра, имя которого гремело тогда на весь ученый мир, Лев Николаевич с жаром, свойственным его молодой натуре, весь отдался изучению этой, так мало разработанной еще науки. Со времени болезни отца внутренний мир человека, с его темными и светлыми сторонами, всегла казался Матову самой интересной, самой благородной задачей, но до сих нор он как будто обходил ее, сознавая, быть может, с одной стороны, свое бессилие, а с другой — всю ее важность. Венский профессор сумел, по-видимому, дать определенный толчок неясным порываниям формирующейся мысли Льва Николаевича. «Наконец-то я выбрался на настоящую дорогу!» — весело думал он теперь и по уши зарывался в сложные трактаты своей новой специальности. Но — увы! — нрослушав добро-совестно полный курс неихнатрии, Матов, нротив ожидания, не ощутил в себе особенного довольства; напротив, он даже как будто затосковал еще сильнее, как будто еще очевиднее убедился, что ему действительно недостает чего-то. Тогда, желая хоть чем-нибудь пополнить эту, так резко ощущаемую им пустоту, Лев Николаевич горячо принялся аа изучение европейской литературы; общественные вопросы сразу поглотили все его внимание. Чем дальше шел он но этому пути, чем глубже вникал он в раскрыв-шийся перед ним новый мир мысли, тем нонятнее, осязательнее становилось для него неясное брожение современного общества — и жажда широкой, ничем не стеспяемой общественной леятельности охватила Матова, как могучий ноток, готовый снести его, через все нренятствия, к далеко намеченной цели. «Точка оноры найдена для меня; мое педовольство собой нрошло, и отныне я внолпе чувствую себя гражданином мира», - писал между прочим Лев Николаевич матери, уехавшей перед тем на несколько недель в Петербург. Ванда Станиславовна, по обыкновению, отвечала сыпу восторженно, горячо, но нисьмо ее на этот раз было все, от строки до строки, нроникпуто какой-то щемящей грустью, точно любящая мать нредчувствовала, что оно будет ее последней, загробной беседой с дорогим сыном.

«Ты всегда будешь стоять за наши права... за человеческие права твоей матери, не правла ли. Лев?» — так заключала она свое скорбное послание. И действительно, в тот же самый день, как Матов с тяжелой лумой пробегал эти жуткие строки, телеграф неожиданно принес ему краткое известие о внезанной кончине Ванды Стапиславовны от скоротечной чахотки. Известие это было настоящим ударом для молодого ученого; он просто обезумел от горя. Несколько диси Лев Николаевич чувствовал себя как-то оторванным от жизпи. как бы заброшенным в какую-то неизмеримую пустыню. В самом деле, ведь мать была для него всем; в ней одной сосредоточивались все его привязанности, только с ней мог отводить он совершенно но-человечески душу. В четыре года лихорадочной заграничной жизни сердечное влечение к посторонней женщине ин разу не потревожило сосредоточенной натуры доктора; в этом отношении он был пока все тем же истронутым юношей, каким его знали еще в академии. Правда, однажды, в первые месяцы путешествия, проездом через Цюрих Льва Николаевича неотразимо приковали к себе на минуту темно-карие глаза какой-то скромно одетой девушки, переходившей через улицу от здания университета: по это было просто какое-то мимолетное, почти бессознательное внечатление. Приномнив его ночему-то именно тенерь, в дни горя, Матов как будто почувствовал себя еще вдвое несчастнее, еще сиротливее. В эти безрассветные лип улыбка понемногу опять исчезда у него с липа или, вернее, приняла ту неуловимую форму, о которой мы заявили в самом начале нашего рассказа.

С тех пор дальнейшее пребывание в Вене стало невыпосимым для молодого ученого. Здесь все так живо напоминало ему мать; даже от степ квартиры как будто веяло еще не остывшим дыханием Ванды Станиславовны. Лев Николаевич поснешил в Петербург. Немедленно по приезде туда молодой человек, чтобы скорее забыться, лихорадочно принялся за диссертацию для нолучения стенени доктора медицины, выдержал в академни установленный экзамен и с честью был удостоен докторского линлома. Матову паже предложили остаться в качестве альюнкта при тамошнем профессоре дущевных болезней, по, не отказываясь прямо от этого предложения. Лев Николаевич с благоларностью отклонил его на неопределенный срок под предлогом необходимого отдыха. В сущности же, доктору просто хотелось уехать на время куда-инбудь в глушь, где его не могли так сильно осаждать гнетущие восноминания о дорогой покойнице; да наконен Матов и сам еще не мог пока

определить хорошенько, за что он примется, когда утихнет его душевная боль. Мы уже знаем, какую сторону избрал Лев Николаевич для своей поездки.

С князем Львовым-Островским доктор познакомился случайно, на обеде в одном семейном доме; как людей, встречающихся в первый раз, хозяева, разумеется, поспешили отрекомендовать их пруг пругу. Молодой гвардеец. V3Пав. что его новый знакомый психнатр, стал относиться к Матову с какой-то особенно предупредительной, лаже заискивающей внимательностью. Им пришлось уходить с обеда в одно время. Дорогой, заговорив с светской находчивостью о специальности своего спутника, Львов-Островский предложил ему зайти в ресторан Вольфа — распить вместе бутылку вина. Лев Николаевич сперва было отказался, но, уступая требованням вежливости, принужлен был согласиться наконен на усплениую просьбу князя. Известный рассказ последнего о тетушке произвед почему-то на доктора не совсем обыкновенное впечатление: по крайней мере, этот рассказ заинтересовал его гораздо сильнее, чем мог предполагать сам Львов-Островский. Очень может быть, что подобному внечатлению значительно способствовали та фальшь и натянутость, какие пробивались почти в каждом слове князя, а может быть, и что-нибуль другое. Во всяком случае, хотя личность Белозеровой и была вывелена в рассказе гвардейца в каком-то беспорядочном виде, она тем не менее пробудила в Матове какое-то неопределенно упрямое желание исследовать ее поближе — благо, сам собой представлялся, таким образом, случай развлечься дорогой.

Убаюканный монотопным позвякиванием колокольчиков. Лев Николаевич проспал ловольно лолго. Когла он очнулся, пурнуровые лучи захолящего содина так и улари-

ли ему прямо в глаза.

- А что, далеко еще до станции? - спросил он у ямщика, устало потягиваясь в тарантасе и не замечая, что впереди дороги, на небольшом возвышении, показались какие-то чистепькие избы.

 Па вон уже вилать ее. Завиловку-то. — головой указал на них ямщик, — и с полверсты тенеря не будет.

— Поезжай, приятель, поскорее: ужасио наскучило си-

деть, - попросил Матов.

Ямщик молодцевато прибрад вожжи, и тройка, быстро миновав небольшое расстояние, отлелявшее ее от соседиего пригорка, осторожно переехала какой-то узенький мостик и понеслась во весь дух но отлогому подъему села, встреченная дружным лаем косматых деревенских собак, так и кидавшихся под ноги лошадям. 145

Лев Николаевич сел прямее и зорко оглядывался по сторонам, испытывая на этот раз какое-то странное, почти ребяческое любонытство...

## Глава III СЕЛО ЗАВИЛОВО

По мере того как тарантас подвигался вперед, искусно изворачиваясь в узеньких переулках, между плетеными заборчиками дворов и огородов, Матову все сильнее и сильнее бросалась в глаза проявлявшаяся алесь во всем какаято необыкновенная опрятность или, пожалуй, зажиточность, По ту сторону Урала доктор не встречал ничего подобного, по крайней мере в таком дружном скоплении на одном месте. Жилье было раскинуто по пригорку довольно широко и живописно, окаймляясь в конце деревни темно-зеленой опушкой хвойного леса. Навстречу тройке то и лело понадались молодиеватого вида крестьяне, придично одетые, Поравнявшись с нею, они слегка, но радушно приподнимали шапки, очевидно, лишь из побуждения простой патриархальной вежливости, а не ради того, что заподозревали в проезжем чиновное лицо, тем более, что на клеенчатой фуражке доктора не было кокарды. Еще больше попадалось женшин. Часто весьма красивые, почти все олетые, несмотря на будни, с деревенским щегольством, они тоже приветливо кивали головой Матову. Некоторые из них, помоложе, кокетливо приостановившись на минуту, с любопытством провожали глазами тройку. Здоровый, несколько смуглый цвет женских лиц ярко изобличал в них преобладание сибирского типа. Чем дальше следовал тарантас, тем чаще плетеные заборчики стали уступать место настоящим тесовым заборам; начали появляться уже дома городской постройки, в два этажа, непременно с балкончиком наверху. а внизу изрелка встречались скромные приюты сельской торговли; промелькнул наконец и веселенький деревенский трактир с какой-то замысловатой аллегорией, неумело намалеванной на покосившейся вывеске.

Здесь, в селе, должен быть помещичий дом, где же?
 Его не видно... — обратился Лев Николаевич к ямщику, отрываись наконец от созерцания этих незатейливых предметера.

 Есть; он вон там, правее будет, у самой речки: вишь, вон где роща-то? Это господский сад, значит, пойдет, а за ним и дом стоит, из-за саду-то его тепериче не видать,— обстоятельно пояснил ямщик.— Так как же тебя везти-то? У Балашева, что ли, пристанете?— спросил ои через минуту.

- У него, у него, - поспешил сказать Матов.

Тройка круто повернула налево, в какой-то сравнительно очень широкий проулок, и подъехала к длиниюму двухэтажному деревянному дому без всикой вывески. На верхней ступеньке довольно крутого крыльца, которое воло прямо с улящы во второй этам этого строения, стоял в розовой ситцевой рубахе атлетически сложенный, высокого роста старки с гладко расчесанной серой бородой, достикавной у него почти до пояса. Заслоиясь левой ладонью от косвенных лучей заходящего содица, незнакомец с удивлением смотрел на польсавшую тройку, пока ее возница проворво слезал с козел.

 Вот гостя тебе привез — постояльца, Микита Петрович — с поклоном обратился к нему ямшик, очевилно, как

к хозянну дома. — Примать?

 Мы гостям завсегда рады, на том, значит, стоим; только вы, к примеру, из каких будете? — степенно осведомился старик у Матова, спускаясь к нему с крыльца и медленно разглаживая правой рукой бороду.

— Здравствуйте, хозянні Я доктор,— пояснил Лев Николасвич, вылезая из тарантаса.— Мие хотелось бы остановиться заесь на несколько лией, отпохиуть с дороги, так

нельзя ли у вас?

Никита Петрович минуту затруднительно помолчал.

— Можно-то оно, пошто не можно, да голько мы незнакомых не больно-то любим примать: всякого ведь тут пароду довольно ездат... тоже и чиновники, тепераче...— сказал он, песколько замявшись и проинцательно оглядывая с ног до головы скромирую в вместе изинциую фигруу приезжего. — Нам главное, по каким вы таким делам сюда пожаловали?

Да я просто частный доктор и еду по собственной

надобности, - объяснил Матов.

— Так-с...— проговорил Балашев, очевидно, все еще затрудняясь.— А долгонько у нас простоять-то думаете? спосеил он. опять помолчав пемного.

 Да несколько дней, не больше, — конфузясь, сказал Лев Николаевич, как видно, не приготовленный к такому

подробному допросу.

 Так-с, так-с...— снова протянул Никита Петрович, не зная, по-видимому, и теперь, как ему поступить. — Да делать-то уж, видно, нечего, надо будет принять, коли сюда завез; а только мы, признаться сказать, не больно охочи до веяких-то приезжающих... Ну, кум! Вываливай, что ли, поклажу-то... — решительно обратился он вдруг к ямщику, хоти в голосе его и слышалось явное исрасположение.

Матов тоже стоял в нерешительности, остаться ли ему злесь или поехать искать пристанища в поугом месте.

 — Да, вот что, хозяин, — падумался он сказать наконец, — по русской пословице, насильно ведь милым пе будешь, так уж я лучше прослу кула-шибуль лальще.

Спокойный тон Льва Николаевича заметно сконфузил.

в свою очередь, старика.

 Ничего, пичего... пошто и у нас не погостить! Может, ти и хороший человек, кто тобя зпает; может, ужо и слюбимся как-пибудь, поспенил ов заключить еще решительнее, по на этот раз уже в самом примирительном тоне.— Пожалуйтель в в гоопнира.

Матов охотно последовал за ним на крыльцо, сказав,

между прочим, ямшику, чтоб тот вносил веши.

— Опять тепериче и то надо по правде сказать: господа — народ, не приобвыкший к нашим мужицким порядкам: другой раз в хошь угодить на него, да не потрафишь. Купцы, дак те тепериче не в примере обиходиес... — лукаво заметил хозини, как бы в сое оправдание.

ил хозяин, как оы в свое оправдание. — Не беспокойтесь, я не взыскателен,— сказал доктор.

— Известно, и у нас хорошие люди станвали на фатере, да все оно как будто опаску имеень; тоже и насчет купаны, тепериче, хлонотно с господами... продолжал Никита Петрович, видимо стараясь уже вперед выгородиъ себя на векийе случай.

 И в этом будьте совершению спокойны, что дадите, то я и буду есть,— окончательно задобрил его Лев Нико-

лаевич.

Опи вошли между тем в просторные сени, разделявшие весь дом на две отдельные половины.

Тут вот я сам живу, а тебя вот здеся помещу, — объясняя Балашев, указывая одной рукой налево, а другой направо. — Черный народ когда бывает, так тот у мели больше винзу стоит, беспокойства, значит, вам большого пе будет. Семейка моя тоже не больно-то велика: одна дочь тепериче да работнике и и все тут.

Хозяин отворил дверь в правую половину и ввел туда приезжего. Здесь, кроме маленькой передней с полатими, оказались еще две довольно вросторные, светлые комнатки, убранные, согласно деревенским обычаям, весьма педурно.

— Вот уж так все эвти три горенки вы и займите,—

предложил Балашев, остановившись посредине второй комнаты и заложив за спипу руки.

 — А что вы с меня возьмете за это, хозяин? — спросил Матов.

 Да што с тебя взять-то?.. Шесть гривен в сутки с едой положишь? Известно — не травой стапем питаться, любезно сострил Никита Петрович.

Лев Николасвич остался совершенно доволен таким условием; он только выговорил при этом, чтоб ему подавали два раза в день, утром и вечером, самовар, если последний имеется в доме, как неосторожно выразился доктор.

— Господи, твоя милость! — воскликнул хозяни, обидчимо веплеснув руками. — Чтобы этого добра да в доме не было: не токно что один, а и все тру наблутся; холы местраз в день, дак и то можно поставить — не отнимутся руки-то.

Рассчитавшись с ямщиком, который тем временем успел уже внести в комнаты пожитки приезжего, Матов наскоро разобрал их, перемения дорожное белье и, вообще приодевшись по-столичному, отправился на хозяйскую половину, чтоб спросить себе умыться и сказать, что он уходят из дому. Лев Николаевия естретил Балашева в сенха.

 Вон как скорехонько собрался! А я хотел тебя ужо чайком утостить. Мон-то ссводне все разбрелись: с утра самого по черемуху ушли да, вишь, и по сю пору нет, объявил Никита Петрович, возясь около самовара.

— Нет, хозяин, не беспокойтесь теперь напрасно, а я дине всчерком папьюсь чась. Мпе хочется пока, засветло, погулять пемиого, кости размить: устал делый день в экпаже сидеть,— пояснил Лев Николаевич.— Вот умыться я попрошу.

Балашев увел доктора на свою половину.

— Вот тут помойтесь, — указал он ему на рукомойник. — Да тобе и мыться-то не к чему: тм и так беленький. Эки эвти девки подолошлены, право! Только пусти их с глаз, до почи рады проплаться...— ворчал можду тем Никита Петрович, отыскивая в суддуке чистое полотенце.

Матов наконец умылся и собирался уйти.

 Погуляйте, погуляйте, поглядите на наше село: тоже супротив него тепериче другое такое еще поискать да и поискать, — с некоторой гордостью напутствовал его козяни.

 Мие бы хотелось также и на барский дом взглянуть, да не знаю, как к нему ближе пройти? — сказал вопросительно доктор, уже взявший было за скобку двери. Балашев подробно растолковал ему кратчайший путь в ту сторону и потом прибавил:

 Недалече будет. Там у нее сад преотменный; только тебя туды, уж извинп, не пустят: окромя эдешних баб да заводских ребятишек, посторониих туды никого не пуща-

ют — то есть наши мужики не ходят. — Отчего?

- Orgero:

Помещицей, сказывают, не велено.

У Матова при этом коротком ответе так и завертелся в голове какой-то интересный вопрос, но доктор терпеливо отложил его до более удобного времени.

Так до свидания, хозяин! — молвил он только, отворя выходную дверь. — Да! Вот еще что, — спохватился Лев

Николаевич, — вам не нужен ли мой вид?

— Пачпорт-го, што ли? На-а что мне его! Тебе ведь се подати здеся платить; а коли погребуется, дак тогды и спросям у вашей мялости. Счастливо погулять! — добродушно отозвался Никита Петрович и пошел проводить своего постольны до кыльны.

Матов молча спустился с него и вышел на улицу. Солнце уже закатилось, но вдали, на небосклопе, все еще лежала широкая розовая полоса, предвещавшая на другой депь яспую погоду. Сперва, торопливо пробираясь по людным улицам села, Лев Николаевич чувствовал себя не совсем-то ловко: его то и дело смущали пристальные и, в свою очередь, несколько встревоженные взгляды встречных крестьян и крестьянок, с удивлением осматривавших с ног до головы не знакомого им нарядного барина. Но, миновав ветхую, почти подуразрушенную, деревянную церковь и взяв от нее пемного влево, где начиналась ограда сельского кладбища, доктор мог гораздо спокойнее продолжать свою прогулку: здесь прохожие попадались ему только изредка, и то в одиночку; пройдя же еще с четверть версты, Матов почувствовал себя уже на полной свободе. Теперь он вышел прямо к небольшой речке, густо заросшей по берегам всевозможным кустарником и огибавшей в этом месте правильным полукругом село. Налево уже некуда было идти дальше: кладбищенская ограда доходила до самого берега, теряясь в гуще молодой зелени; направо же, между кустов малины и шиповника, прихотливо вплась узенькая тропинка, которая, по словам Балашева, и вела «прямехонько к господскому дому». По ту сторопу речки, сейчас же за опушкой прибрежного кустарника, тянулся, возвышаясь неровными холмами, густо разросшийся хвойный лес. От него так и повеяло на локтора смолистым занахом ели и лиственницы, «Здесь, вероятно, будет дюбимое место моих прогудок»,— подумал Лев Николаевия и остановляся, чтоб полюбоваться песколько минут скромным, но предестным видом этого мириого уголка. Странное, однако, чувство необъяснимой тревоги овладело Матовым, когда, пробирансь вперед адоль указанной трониники, он услымал внезанно глухой, далекий выстрел. «Даже робость напала, точно к немириым черкесам приближаюсь»,— мысленно сострыл пад самим собом доктор. Но от этой забавной остроты отнодь не пропла его тревога; напротив, она еще усилилась, когда минуты через три выстрел повторился, хотя и слабее прелнего. «Пожалуй, что киязь и прав»,— снова подумал Лев Николаевия на этот раз вслух и пошел почему-то тише.

Межлу тем общирная группа перевьев, названная Матову ямщиком при въезде в Завидово «рощей», постепенно утрачивала пеопределенный характер сплошной зелени, резко обозначая теперь отдельные породы деса. Береговой кустарник тоже релел все больше и больше, и наконец доктор незаметно поравнялся с массивным, заостренным кверху частоколом, живо напоминавшим огралу старинцого острога. Впрочем, на этот раз она просто служила охраной «господского дома». «Однако здесь укрепились пе на шутку»,улыбнулся Лев Николаевич и не торонясь пошел дальше. Частокол тянулся довольно долго, пока не закончился столь же массивными, наглухо затворенными воротами, за которыми, впрочем, он снова продолжался, по всей вероятности, на такое же расстояние, как и до них. По ту сторону ворот на пороге небольшой, настежь открытой калитки. прислопись к ней локтем, стоила мололенькая левушка вроле провининальной горничной, шегольски олетая в малиновый сарафан. Она пристально смотрела куда-то влаль. не замечая локтора.

Дома Евгення Александровна? — заставил ее вздрогнуть неожиданный вопрос Матова.

Девушка взглянула на него так, как смотрят обыкновенно только на сумасшедших.

Я спрашиваю: дома ли ваша барыня? — твердо повторил ей Лев Николаевич.

- Какая барыня? С ума вы, что ли, спятили? переспросила она наконец, сильно нахмурясь. Никакой такой адесь нету.
  - Ну, барышня, поправился доктор.

 Сказано вам: «пет», — так и проваливайте с богом!
 И девушка, сердито захлопнув калитку, скрылась за ней безвозвратно.

Лев Николаевич остался в полнейшем непоумении. «Ла полно, не ошибся ли я? Здесь ли это?.. Если здесь, то где же в таком случае самая крепость-то?» - подумал он, растерянно осматриваясь по сторонам, и вдруг нечаянно взглянул на заостренные макушки частокола. Только теперь, подняв кверху глаза. Матов заметил за этим частоколом в порядочном отдалении от него верхний зтаж большого каменного дома оригинальной постройки, с широким балконом, который, как показалось доктору, весь был уставлен тропическими растениями. Большие готические окна, раскрытые в сад, но пепропицаемо закрытые изпутри зелепыми решетчатыми жалюзи, только на минуту приковали к себе внимание Матова. Он тотчас же перепес его па две исполинские фигуры, поддерживавшие спизу тяжелый балкон: как-то таинственно смотрели эти великаны своими тусклыми глазами на незнакомого пришельна, раздражая еще больше его и без того уже до крайности возбужденное любопытство. Совершенно горизонтальная крыша дома ограждена была по бокам деревянными перидами, на манер террасы, посреди которой возвышалась круглая высокая мачта для флага, который теперь, очевидно, был уже спущен. Ничего больше не мог усмотреть пока Лев Николаевич: густые деревья, тянувшиеся вплоть до самого частокола и открывавшие только главный фасал дома, непроглядно закрывали собой все остальное. Матов все-таки упрямо пошел дальше. Здесь уже не было прежней троппики; она вела только по ворот, а начиная отсюла шла широкая порога, сплошь окаймленная густо заросшим кустаринком. С одной стороны дорога эта прододжада собой прежнюю тропишку, идя вдоль частокола к селу, с другой - она крутым спуском повернула вдруг к самой речке, через которую в этом месте перекинут был широкий деревянный мост. Вода почти отвесной стеной падала из-под него налево, оглушительно шумя, пенясь и далеко разбрасывая брызги; а справа к нему прилегала общирная плотина соседней мельнины. Вил с моста был очень живописен, и Лев Николаевич, залюбовавшись им, совершение не заметил, как очутился на том берегу. Холмистая местность хотя и продолжала тянуться и здесь, но леса постепенно редели и накопец незаметно перешли в широко раскинутые по отлогостям пашин, с торчавшими на них повсюлу золотистыми снопами только что сжатого хлеба; в двух-трех местах запоздалые группы крестьянок и теперь еще лействовали сериом.

Одна из этих групи особенно бросилась в глаза Матову,

и они, точно прикованные, остановились на высокой, стройной фигуре, стоявшей несколько поолаль от пругих и своим черным костюмом резко выпелявшейся из небольной кучки пестро одетых крестьянок. Фигура эта, очевидно, принадлежала особе женского пола. Длипное платье, вроде амазонки, только без шлейфа, красиво обрисовывало ее молопые, безукоризненно правильно очерченные формы. Незнакомка стояла к Льву Николаевичу боком, опираясь далонями обеих рук на дуло щегольского карабина и повернув голову совершенно в противоположную от доктора сторону, так что он никак не мог рассмотреть лина этой особы: нетруппо было, впрочем, угадать в ней таниственную хозяйку Завидова. Матов с минуту колебался в перешительности, следует ли ему идти дальше, как вдруг он увидел бежавшую к нему прыжками огромпую черную ньюфауплленлскую собаку, которая, стремительно наскочив на поктора передними лапами, едва было не сшибла его с ног; она, однако же, тотчас же пустилась обратно с густым, внушительным лаем. Лев Николаевич, в свою очередь, благоразумно поспешил отступить, растерявшись не на шутку, особливо в первую минуту. Оп пошел назал прежней лорогой и только теперь заметил, что так называемый сад, окружающий «господский дом», представляет собою по величине едва ли не целый обширный парк; уже значительпо стемиело, когла локтор уснел обогнуть его и дойти до постоялого пвора. Лално ли погуляли? — с приветливой улыбкой встре-

тил Матова на крыльце хозяни.

— Чудесно; только меня на мосту какая-то собака па-

пугала: так и бросилась ко мие с лапами на илечи,— сказал Лев Николаевич, переступая порог сеней.

 А эвто, должно быть, Евгеньи Александровны, помепицы здешней. Черная?

Да, черная.

 Ну, ес, значит. Сичас тебе и самоварчик будет готов,— заметил Никита Петрович, отворял доктору дверь в отведенную его половину,— уже вот я только наперед свечу подам.

Старик торопливо ушел к себе и тотчас же вернулся с зажженией сальной свечкой, вставленной в отлично вычищенный медицый подсвечинк. При ес свете Матозу прождо всего бросплось в глаза, что теперь его компаты были прибращь еще лучше, а в углу последней из них оп увядел опрятию постланиую большую кровать, с периной и подушками, едла пе достигавшими до самого потолка. Лев Николаевич посмотрел на них с каким-то комическим ужасом.
— Это вы меня здесь хотите положить, хозяин? — спро-

сил он у Балашева, указывая ему глазами на кровать.

 — А што думасте? Не бойся: мягко тебе тут будет, успоковл Никита Петрович Матова, не поняв его забавного испута.

 Знаю, что мягко, хозянн, да только я не люблю так спать; вот если бы вы свежей соломы принесли, чудесно

бы вышло, - пояснил доктор.

 Што ж! Можно тепериче и эдак сделать; да ты лучше не брезгуй нашей постелью-то: на ней, к примеру, и не валялся еще никто, дочке в приданое излажена.

Балашев как будто обиделся.

Я и пе брезгую, но жарко так спать будет, — возразил доктор.

 Говорится: пар костей не ломит. Ну да ладио; ужо вот дочка перестелет вам как надо, только с самоваром да с чаппками управится. Де опа у меня там, востроглазая, застряла? — проговорил Никита Петрович и поспешил выйти.

Минут через пять к Матову вошла с чайным прибором на подпосе молоденькая девушка лет двадцати, одетая в розовый ситцевый сарафан. Ота была такой поразительной красоты, какую можно встретить между простонародьем разветольно как вссым редкое неключение. Шелковистые севтло-рукые волосы, с густой, гораздо ниже пояса, распущенной косой, совершенной бирозового цвета глаза, немного смуглые румяные щеки и пышные пунцовые губы — все как-то удивительно гармонировало между собой в этой красивой девушке; даже некоторая деревенская угловатость манер наксолько не отинымал врелесты у ее рокомпию развывшихся форм, придавая, напротив, всем их движениям какуюто в дело мелькала зараватитьно-лукавая усмещка.

 Здравствуй-ко! — поздоровалась она с доктором, оригинально кивнув ему головой вместо поклона и ставя па

стол поднос.

 Здравствуйте! — не вдруг сказал Матов, очевидно, залюбовавшийся ее плепительным взглядом. — Вы не дочь ли адешнего хозянпа?

- Дочка.

Она зарумянилась вся как маков цвет.

— А зовут вас? — полюбопытствовал Лев Николаевич.
 — По имени-то как зовут?

— Ла.

Авдотьей.

 Ну, так вот позпакомимтесь же, Авдотья Никитьевпа, радушно молвил доктор, подавая ей руку, вам ведь теперь частенько придется встречаться. Прошу любить в жаловать.

Девушка покраспела еще больше, но глаза ее смотрели бойко и без смущения, когда она, не взяв протинутой ей руки и торопливо уходя, насмешливо проговорила.

Ужо вот дай управиться...

Матов проводил ее глазами до двери. «Какая королева мне прислуживает!» — невольно подумал ов, когда через минуту она вернулась с тяжелым самоваром в руках, вся раскраспевшаяся от напряжения.

 Вы, кажется, аа ягодами ходили сегодня, Авдотья Никитьевна? — обратился к ней Лев Николаевич.

Ходила, да мало набрали: Евгенья Александровна помещата

- Как же так она вам помешала?

Доктор совсем было насторожил уши.

— Да ну тя с разговорами-то! — круто обрезала она его вдруг. — Тятенька вон соломы велел еще сюды принести. Тут-то чего не спишь?

Девушка указала на постель.

Жарко булет. — отозвался Матов.

Вишь ты какой прохладный! — улыбнулась она не без

насмешки и опять тороільно вышла. Лев Николаевня принялся хозяйничать около стола, нетерпеливо поджидая се возвращения; но ожидания доктора не оправдались: перестилать постель явилась толстая, неуклюжая работицца, представлявилия совершенный контраст с хозяйской дочерью, которая почему-то не соблаговолила больше покаваться в этот вечер присежену. Дождавшись окончательно переустройства своего ложа, Матов раскупорил привозенную с собой бутылку рома и через работницу пригласил к себе хозяща на чашку чаю.

— Йрязнаться, мы уже спать хотели укладываться, сказал Някита Петровяч, помещаясь за самоваром, напротив доктора. — А анатный у тебя ромец! — похвалил он через мянуту, с вядимым удовольствием отведывая горячий пунш из предложенного ему стакапа. — Видать, што с собой привез.

Да здесь, я думаю, и совсем не достанешь, — за-

метил Лев Николаевич.
— Достать-то оно пошто не достать, достать можно; да только здешний-то супротив твоего не выгорит. А што, еже-

ли я, к примеру, вашу милость спрошу: оп тепериче, падо быть, от проступы пользителен, эвтот самый ром?

Да, согревает хорошо.

Зимой эвто прошедшей я в наледь попал, а Петр Лаврентъевич, дай ему бог здоровья, мне и присоветовал: рому, говорит, нанейся горячего, дак как рукой сняло!

Кто же это Петр Лаврентьевич?

 Да управляющий здешнего заводу, Терентьев по фамили-то он ноказывается; уж такой до нашего брата душачеловек, пто не знам, как тебе и сказать.

«А ведь я где-то уже саминал это имя... только когда жа в самом деле?» — подумал Матов, усиленно папригая намить, и ему вдруг пришло в голову то место рассказа книзи, где последний упоминал между прочим о соминтельном ливрейпом лакее, сопровождавшем за границу его загадочную тетушку. «Да, боз сомиения, это должно быть одно и то же лицо, и мие, как теперь оказывается, пожалуй, действительно придется распутывать здесь некий романтический узел»,— опять подумал Лев Николаевич, чрезвычайно заинтересованный настоящим открытием.

- Хороший, вы говорите, человек этот Терентьев? громко переспросил он хозянна. — И давно управляет заводом?
- Да как вам сказать, не соврать? Надо быть, больше году: с год-то уже тепериче прошло, как я здеся, а оп до меня еще был.

Вы сами-то разве не здешний, хозяин?

- Нет; мы издалече сибирские.
- Несмотря на нупш, разговор, однако же, как-то не клендся между нямя, и Никита Петрович, видимо, поддерживаяего на одной учтивости, осторожно и сосредоточение глотая ароматный напиток. Всматривансь в энергическое лицо своего собеседника, доктор заметна теперь, что опо в некоторых подробностих поравительно наноминало хозяйскую дока: те же бирюзового цвета глаза, только немного потускиевшие, та же лукавая узыбка, только значительно смягченная добродушным выражением губ; в очертаняях выпуклого лба и красивого носа, с небольной горбинкой посредние, сходство это было сще разительнее. Матову ужаейо хотелось развязать язык старину; он усердию подлявал сму ром и наконец, после чевортого стаката, прямо спроскат.
- А здешняя номещица, должно быть, большая пелюлимка?
  - Как тебе сказать? Насчет мужского пола она, точно,

что горда маленечко... пу, а пасчет баб тепериче — ничего, обходительна.

Ответ был, заметно, крайне сдержанный.

— Вот и ваша дочь мие рассказывала, что Евгения Александровна помещала им сегодня ягоды собирать...— вкрадчиво заметил доктор.

 Да балует она: не любит, коли девки ягоды берут, рассыпает у них.

— Что же ей, жаль ягол, что ли?

 Пустое эвто дело, говорит: труда с ним много, а толку от него мало, – уклоичиво поясиил хозяии. – А только ее девущки дюбят. – поибавил оп. помолчав.

Стало быть, заслуживает того, если любят...— сказал

как-то пеопределенно Матов.

 Должно быть, што так,— еще неопределениее подтверлил Балашев.

Очевидно было, что ром не особенно действовал па его скрытијую, чисто сибирскую натуру; напротив, с новым стакапом старик становился как будто сдержаниее. Это еще больше подстрекало любопытство Льва Никодаевича.

Давно она здесь живет? — снова спросил он, немпого

помолчав.

Вы эвто про кого же спрашиваете? — видимо, схитрял хозяин.

Да вот все вашей помещицей интересуюсь.

 Сказывали как-то про нее тутошние-то, што, мол, одновременно с Петром Лаврентьевичем прибыла сюды, да я, признаться, хорошенько-то и не полюбопытствовал; все года с полтора, падо быть, есть. Да оне не знакомы ли тебе, Евгения-то Лександровна?

Предлагая последний вопрос, Никита Петрович как-то

уж очень подозрительно посмотрел на Матова.

 Нет, я совсем ее не знаю, так спросил: вот разве, может быть, здесь придется познакомиться; не всю же неделю сидеть дома да гулять, захочется и в обществе развлечься...— пояснил доктор.

 Вестимо, што так: только ты как же думаешь тепериче попасть-то к ней? — несколько насмешливо осведо-

мился у него Балашев.

 Пойду просто и познакомлюсь: доктора везде примут, оп всегда пригодится, — с пеудовимой улыбкой ответил Лев Николаевич и хотел было подбавить рому в стакан собеседнику.

Никита Петрович нахмурился и накрыл стакан ладонью. — Будет, нобаловался... Што же такое, што дохтур?! —

порышего заговорил оп, все больше и больше горячась теперь.— И дохтур здесь ин при чем. Уж истинию я вам скажу: и не думайте вы лучше об эвтом: на порот она тебя к себе не пустит, вот што! Тут у ней свой дохтур есть из немнев, дак и тот глаз к ней без просу поквазать ис смет, а не токмо што проезжающий какой... Штоб на свой стыд ждти... да сохрани тебя господи! Одак вы и мени на всю деревию осрамите под старость-то: вот, скажут, какого человека Балашев у себя примат, что насильно в чужой дом лезет...

- С чего же вы взяли, хозяни, что я...— стал было оправдываться Матов, заметно обрадовавшийся сперва неожиданной горячности собеседника, но теперь лено уразумевший, что, на первый раз, зашел слишком далеко в своей откровенности.
- С того...— не дал ему договорить Балашев, вои уж от нее следом за тобой и то прибегали узнавать: какой, мол, такой проезжающий у меня остановился и Евгенью Лександровну у ихиих ворот спрашивал? Нет, уж ты, милый человек, коли хошь у нас жить, так живи смирно, а не то лучше поезжай с богом дальше! — заключил Някита Петрович, тревожно подиявшись с места и направляясь к выходной деери.
- Постойте, хозяни, вы, по крайней мере, скажите мне, почему... – еще раз попытался заговорить доктор.
- Што тут много сказывать-то! снова перебил его Балашев. — Потому: тебе с дороги спать падо, а мне тоже завтра чем свет вставать — вот вам и сказ весь! Затем спокойно опочивать! Прощения просим!

И Никита Петрович, даже не оглянувшись пи разу на порядком озадаченного этой выходкой жильца, медленно удалился на свою половину.

### Глава IV лицом к лицу

То ли от непривычки к повому месту, то ли от впечатления, навениюто последней сцепой, Матов очень дурно
провел свою перухо пость в Завидове. Несмотря на спльное
утомление сперав с дороги, а потом от продолжительной
вечерней прогузки, оп долго проворочался с боку на бок и
заснул перед самым рассветом. Тем не менее вукие лучи
солнечного утра, пряветливо заглядивавшие во все паружвые оква постоялого двора Балашева, застали доктора уже
с открытыми глазами. «Ужасную, однако, глупость забрал

я себе в голову!» — было первой его мыслью, как только оп прослудея. Но приводью разливавший вокруг него свет точчас же значительно смятчил ее. «Да почему бы, вирочем, и не подурачиться лишпий раз на своем веку?» подумал теперь Лев Николаевич, бодро соскакивыя со своей соломеляой постели и наскоро приямыясь одеваться. «Чем бы дитя ни тешнлось, лишь бы не плакало,— сообравлы он между тем, подтрунив над самим собой: — Я имепно в таком безобидном положении и пахожусь, ну, и тем лучше, значит, как только отдоляешь да попрытаешь немпото молодым коэленком, так и за дело потом гораздо веселее примешься.

Вот бы, вообранкаю, уморительную-то мину скорчили мои доброзушным говарици (не разб.), если б проведали, какими научивыми исследованиями займется здесь их ученый собрат, будущий профессор психнатрин! Но оян, впрочем, и (пе разб.), чтобы ставить всикое лыко в строку и не видать инчего дальше собственного поса...» Матов чуть ли не в первый раз после смерти матери весело рассменялся при этой мысли и пошел на другую половипу спросить себе умыться. Там он застал только козяйскую дочь. Она стояла у окна, вся на соляще, и теперь, при этом ярком освещении, казалаль сеще свежее и красивее; роскошняя, как и вчера, распущенная ниже пояса коса ее так и отливала золотистым блеском.

- Выспался? лукаво смеясь, спросила красавица у доктора, как-то яебрежно подавая ему умываться.
  - Выспался, да не очень.
    - Что же так? Нешто прозяб на соломе-то?
  - Все вы мне грезились... пошутил Матов.
  - Девушка окинула его с ног до головы лукавым взглядом.

     А мне черт снился, рассмеялась она.
- А мне черт синлен, рассменлась она.
   Что же, страшный он? полюбопытствовал Лев Инколаевич.
  - На тебя маленечко смахивает.
  - Авдотья Никитична неудержимо расхохоталась.
- Вы, я вижу, охотпица посмеяться,— несколько смущенно заметил доктор.
  - Нешто мне плакать, что ли? Тятенька, слава богу, жив, да и муж не помер.
    - Разве вы замужем? удивился он.
    - Посылай сватов, дак и выйду замуж.
- Она подбоченилась левой рукой и насмешливо в упор смотрела на жильца своими бирозовыми глазами. Льву Николаевичу стало как-то неловко от этого пристального взгля-

да, он поспеция умыться и молча удалился к себе, позабыв даже заказать самовар. Последний, однако, вскоре был подан ему той же самой Авдотьей Пикитичной. Прибрав кое-как постель, девушка искоса заглянула в нахмуренное лицо доктора:

 Ужо-ко ты на меня не серчай...— проговорила она, как виповатая, и слегка дотропулась рукой до его плеча.
 Он вновь обернулся к ней и хотел что-то ответить, по

ОН вновь обернулся к неи и хотел что-то ответить, по увидел только край ее розового сарафана, торопливо мелькнувшего в дверях.

 Оригинальная, право! — вслух подумал Матов, поспешно принимаясь хозяйничать около самовара.

Напившись чаю, доктор переоделся и отправился гулять, захватив с собой на этот раз двуствольное ружье и некоторые необходимые принадлежности научной экскурсии. Вовсе не расположен заниться сегодия чем-нибудь серьезно, оп запасся ими больше для очистки совести, «чтобы немцев заочно потешить», как мелькиуло у него в голове при выходе на улицу. Льва Николаевича, разумеется, сразу потипуло в зпакомую сторону; он пошел опять по той же тропнике, как и вчера, полной грудью вдихая в себя утреннюю свежесть.

«Ныпче можно пдти уже похрабрее, так как я вооружен и самъ,— подумал доктор, приближаясь к господскому дому. Массивные ворота последнего оказалясь и на этот раз нагаухо запертыми, калитка тоже была притворена, и разметчатые гардины так же непропицаемо завешивали наружные окна верхнего этажа; только на верхушке мачты слегка развевался теперь белый фалт, окаймаленный с четырех сторон узепькой черной полоской. Минут пять, по крайней мере, рассматривал Матов этот фалт, как какуюнибудь диковинку; разнообразные мысли волновали его между тем, как из таниственного дома к нему пе доносилось ни единого живого звука, кроме веселого чириканья птиц в садух.

Лев Николаевич задумчиво спустился к речке. Здесь оп постолл сперва несколько минут на мосту, любуясь прикотливой игрой соллечных лучей в пенистых брызатах воды, чаровавшей ухо своим однообразным шумом; потом не торопись перешен на тот берег. На раскниутым вокруг камнях торчали, как и вчера, золотистые снопы ржи, но не выдно было, чтобы на них где-нибудь производилась теперь работа. Матов вепомили, что сегодия, кажется, воскресепье, и это тотчас же подтвердилось ясно донесшимся до него переливчатым зовном завиловской цеских Межту тем солите переливчатым зовном завиловской цеских Межту тем солите

начинало уже порядочно принекать. Узенькая тропинка, извивавшаяся направо по берегу речки в тени березового передеска невольно манила к себе своим прохладным приютом. Локтор свернул на эту тропинку и безостановочно щел по ней по того места, где она незаметно поднялась на крутой береговой выступ, с которого открывался превосходный вил на все Завилово и особенно на противоположную мельницу. Притиснутая здесь уже густым березовым лесом к самой окраине отвесного берега тропинка начинала отсюда нонемногу спускаться, но вскоре, описав правильную вогпутую линию, взбегала на новую кручу и окончательно исчезала из глаз, повернув вместе с речкой почти под прямым углом налево. Лев Николаевич расположился под тенью березы на министом камне первой кручи, который как будто парочно был перенесен сюла для более удобного созерцания предестной напорамы. Матов зарядил ружье и, жедая испытать свою меткость, сидя выстрелил в пролетавшую мимо ворону. Он, однако ж, дал промах и с некоторой досадой следил теперь, как дым от его выстрела синеватым облачком сползал к речке. Но не прошло и минуты, как разлавшийся изпали внущительный лай, весьма знакомый, похожий на вчерашний, заставил Льва Николаевича быстро вскочить с места, и почти в тот же момент он увидел несшегося на него со всех ног уже знакомого ему черного ньюфаундленда. Поктор инстинктивно бросился к краю обрыва и едва не упал вика, судорожно ухватившись рукой за какой-то колючий куст.

 Норма! Назад, — послышался в то же время из-за крутого поворота тропинки звонкий как серебро женский голос, и следом за ним на возвышении второй кручи обри-

совалась стройная фигура в черном платье.

совалась строиная фигура в черном платье.

Собака как вкопанная остановилась перед Матовым, но
не спускала с него своих выразительных глаз и все еще

недружелюбно ворчала.

— Пожалуйста, не бойтесь: она не кусается, а только так, пугает, — крикнула издалека незпакомка оторопевшему доктору. — Не ушиблись ли вы? — мягко спросила она, под-

ходя к пему через минуту.

Но он до того растерялся от этой неожиданной встречи, что решительно не нашелся привычим ответом. Да и было в самом деле от чего растеряться: Матов воочию стоял теперь лицом к лицу перед загадочной ховийкой Завидова; мало того, по этим большим немно-карим главам он срезу узналь в ней ту самую девушку, которую мельком встретил однажды в Цюрихе и образ которой долго еще после того, чуть ли даже не до сегодня, тревожил доктора в его дорожных грезах. У нее действительно было одно из тех выразительных лиц, какие обыкновенно, встретившись хоть раз, не забываются потом всю жизнь. Бледное и замечательно страдальческое, резко выделявшееся от низко и гладко причесанных на уши черных как смоль волос, опо все дышало каким-то внутренним воодущевлением. Смотря на это лицо, невольно приходило в голову, что не скоро сломнть ту энергию, какая запечатлелась на нем. Все-таки самым лучшим украшением его были, бесспорно, глаза: они либо отливали бархатом и смотрели на вас не то с глубокой грустью, не то с мучительной укоризной, либо сверкали колодной сталью, впиваясь как нож в липо собеседника; иногда только изредка, впрочем, - в пих действительно появлялось как булто безумное выражение, но и оно влекло к себе неотразимо. Лев Николаевич не вдруг мог оторваться от пары этих чудпых чарующих глаз и только тогда опустил ресницы, когда девушка словно обожгла его своим мучеиическим ваглядом.

 Не ушпблись ли вы? — повторила она, и голос ее прозвучал на этот раз далеко уже не так мягко, как прежде.

Матов спомиился, наконец.
— Не беспокойтесь, пожалуйста, я отделался испугом.—

скавал он, неловко освобождай свою псидарананную правую руку от колючего куста, за который она до сих пор все еще машинально держалась. Доктор только теперь догадалея сиять фуражку и раскланиться с хозяйкой Завидова.

— У вас, кажется, царанина на руке... куювь.— заме-

у вас, кажется, царапипа на руке... кровь, — заметнла она, отходя немного в сторону, чтобы дать ему воз-

можность выбраться на тропинку.

 Да, но это такие пустяки, о которых не стоит и говорить, впрочем... они чрезвычайно приятны для мепя, так как доставляют мие случай...

 Извините меня и мою собаку, — холодно прервала девушка доктора и, отдав ему легкий поклон, стала торопли-

во сходить впиз по тропинке.

Пев Николаевни как будто замер на месте. С минуту он смущенно смотрел на ее черную лакировапную шляпу с игриво развевавшейся позади лентой, на изящный карабин, висевший у нее за спиной на такой же лакировапной перевизие, и вдруг вспомини, что где-то оставил перед этим в испуге свое ружье. Матов тотчас же отыскал его и бессознательно кинулся в погоню за быстро удалившейся между тем владелицей Завидова.

- Позвольте, сударыня, побеспокоить вас на минуту,-

тревожно сказал он, догнав ее и вежливо приподнимая фуражку,— я имею удовольствие встретиться с Евгенией Александровной Белозеровой... если не опибаюсь?

Певушка удивленно обернулась.

 Не знаю, может ли это доставить кому-нибудь удовольствие, но я действительно Белозерова, — спокойно проговорила она. — Что вам угодню?

 Доктор Матов, почтительно поклонился Лев Николаевич, рекомендуясь.

Он сделал при этом легкое движение правой рукой, но Белозерова, по-видимому, и пе думала протягивать ему своей.

Что же вам угодно, Матов? — холодно повторила она только.

Доктор не сразу ответил ей, на минуту сконфузился,

- Я проездом в Завидове, остановился здесь отдохнуть на педелю и желал бы соанакомиться с гигиеническим положением рабочих на ввшем железном заводе... — понемногу оправился паконец Лев Николаевич. — Именно с этой целью я ходил вчера же, как только приехал, оделать вам ввазит...
- Обратитесь за этим к моему управляющему, невозмутимо ответила Евгения Александровна. — Я не вмешиваюсь сама в дела завода.
- В таком случае, сказал Матов, позвольте мне, по крайней мере, лично засвидетельствовать вам мою благодарность, когда я осмотрю его.

 — Ее так же легко может передать мне и мой управляющий, чтоб вам не трудиться самим, — заметила она не без проции.

- Значит, вы отказываете мне в чести вашего знакомства... если только я так вас понял? — несколько настой-
- чиво спросил доктор.

   Да, я отказываю себе в чести знакомства с вами, проговорила она отрывисто и нетерпеливо.

Но... скажите, почему же имепно? — еще настойчивее осведомился Лев Николаевич.

 Нет никаких уважительных причин к нему,— сухо ответила Белозерова.

— Мие кажется, — возразия доктор, — нет также с вашей стороны и достаточной причины отказывать в этом невинвом удовольствии дорожному человеку, который, как я в данное время, желал бы отдохиуть несколько минут в обществе доугого, равного себе по облазованию, по— Не знаю, насколько вы образованны, г. Матов, живо переблла опа его — но не сомневаюсь в вашей порядочности и потому попрошу вас или идти внеред, или дать мне дорогу: я пе желаю продолжать ни к чему пе ведущего разговора.

Нетерпение Евгении Александровны заметно возрастало с каждым ее словом.

- Сию минуту...— учтиво поклонился доктор.— Но прежде, чем мы расстанемся, мне хотелось бы напомпить вам об одном из ваших родственников, с которым я познакомплея месяц тому пазад в Петербурге. Может быть, мои севдения о нем будут пебезынтересны для вас...
- У меня нет там родственников, сказала Белозерова по-прежнему сухо.

 Я говорю о кпязе Петре Михайловиче Львове-Островском...

При этом имени легкое судорожное движение чуть-чуть искривило топко очерчение тубы делушки. На одно мновение она как будто смутилась, по глаза у нее тотчас же сперкнули холодимы отнем, и как-то особенно резко отозвался в ушах Матова ее решительный бесстрастный ответ:

 Подобное знакомство не делает вам чести; скажу даже больше — опо прямо указывает мне, что я хорошо поступила. не приняв бесчестия видеть вас у себя в доме.

Лев Николаевич вспыхнул как порох.
— Мне остается только пожалеть, сударыня, — сказал он,

едва сдерживая овладевшее им негодование,— что на вашем месте не стоит в эту минуту мужчина...

Белозерова гордо выпрямилась, выслушав этот слишком

прозрачно замаскированный вызов.

— И, однако ж, даже глупость настоящей фразы пе заставит меня изменить ни моего намерения, ни моего взгляда па вашу особу! — проговорила она с затаенной горечью и медленно, почти величаво пошла вперед.

Вы перемените его... вы должны будете переменить

его! — запальчиво крикнул ей вслед Матов.

Но хозяйка Завидова даже не оглянулась на доктора. Лев Николаевич не скоро после этого пришел в себя; он решительно не мог определить теперь, что с ним делается; его попеременно бросало то в жар, то в холод. Это было какое-то невыразимо странное состояние, в котором каотически перемешалось несколько самми разнородных чувств, заглушая одно другое; то брало верх пегодование, то адруг опо уступном место какому-то обаятельному опущению непсно-слапкой тревоги, а это последнее переходило, в свою очередь, либо в жгучее любопытство, либо в порыв безналежной и беспредметной тоски.

«Так вот она какова, эта сумасшедшая-то тетушка киязя!» — отчетливо промедькимло наконец в голове поктора, Он очнулся теперь от своего мучительного забытья и мелленно. булто нехотя. побрел домой, не разбирая дороги...

# Глава V

#### \*VECTRUM OTRET - HA VECTRUM ROUPOC.

Балашев в новенькой рубахе из светлого ситца, запустив за пояс большие пальцы обенх рук, толковал у своего крыльца с возчиками какой-то клади, дежавшей тут же на выпряженных возах, когда Матов рассеянно полошел к постоялому двору.

- Раненько же ты сегодня поднялся! Доброго здоровья! - приветливо сказал ему хозяни. - Авдотья поросепка тебе к обеду сжарила. Елите поросят-то? Самый ососо-

HOR

Ем, — безучастно ответил доктор.

 Что же ты без меня на охоту-то пошел? Поли-ка. ничего не убил? А знатная, нало быть, у тебя пвустволкато; дай хоть поглядеть на нее.

Выражение лица и тон голоса, с каким произнесены были эти слова, сразу обличили в Никите Петровиче бывалого страстного охотника. Он бережно принял поданное ему Матовым ружье и тщательно, с любовью осмотрел его со всех сторон, не позабыв даже заглянуть поочередно в лула обоих стволов.

 Эх, ружьецо-то, ружьецо... важное! — со взлохом проговорил наконец Балашев, неохотно возвращая локтору его собственность

«Разве подарить старику ружье? К чему оно мне? Да и какой я охотник! Вот даже по воропе промахнулся сегодня... Будет с меня на дорогу и одного револьвера», - как-то машинально подумал в эту минуту Лев Николаевич.

 Хотите, хозяни, я уступлю вам мое ружье? — громко обратился он к Балашеву, голубые глаза которого так и

заискрились при этом почти ребяческой ралостью.

- Да ведь оно, поди, каких денег-то стоит? Уж эвто выходит не по нашему, мужичьему, карману... - замялся Никита Петрович и с некоторой тоскливостью посмотрел. почесываясь, на соблазнительную двустволку.

Я вам дарю ее на память, — ласково пояснил Матов.
 Он снял с себя ружье и подал его хозяину, совершенно по-детски растерявшемуся теперь от неожиданности такого шедрого подарка.

- Только позвольте мне пногда пользоваться им у вас,

иока я живу здесь, — прибавил доктор.

 Ну?.. и взаболь?! — радостно вскрикнул старик, как бы не вполпе доверяя еще словам жильпа.

Он, однако ж, уже любовно взвешивал тем временем ружие на ладонях своих растопыренных рук и с минуту молча, с нескрываемым восторгом посматривал то на возчиков, то на доктора.

 Ну-у!.. удружи-и-ил! Вот так уж удружи-и-ил! Не знаю, как звать-то тя по имепи-отчеству? — проговорил наконец Балашев, отвешиваяя постояльну низкий поклоп.

Матов назвал себя.

 Вот так удружи-и-ил, Лев Миколаич! — повторил хозяни, снова кланяясь. — Ну, благодарим покорно! Никогда я вам эвтого не забуду... заслужу! Уж так ааслужу тебе, што... и-и! мое почтение.

Старик осторожно переложил ружье в левую руку, а

правую как-то размашието протянул доктору.

Вечерком зайдите ко мен, так я вам и все принадлежности к нему вручу,— равнодушно сказал Матов, очевидно, не придававший никакого значения своему нечаянному поступку.

Оп, впрочем, очень охотно пожал здоровенную, мозо-

листую руку хозяина и молча пошел к крыльцу.

С Микиты Петровича теперь, по-настоящему-то, надоть

бы лычки, — лукаво заметил один из возчиков.

— Эвто значит: навостри в кабак копытки! Так, что ли? — добродушию рассмеялся Балашев. — Можно. Ужо вот работница управится, дак сбетает. Можно, можно, — любеано подтводил, он еще раз и чуть не с благоговением понсе.

ружие вслед за поднимавшимся на крыдьцо Матовым. Быть может, в другое время Лев Николаевич и сам от души порадовался бы тому удовольствию, какое доставил он старику своим подарком, но теперь совсем не то аванимало разгоряченную толому доктора. «Хорошо поступила, не приняв бесчестия видеть меня у себя в домей..» — сотню раз настойчиво повторал он в уме, меряя большими шагами свою квартиру. Эта назойливая мысль не давала ему покоя; она раздражала еще больше его и без того сильно возбужденные нервы. Лев Николаевич был слишком самолюбив для того, чтоб. сославшись тая (не разд.), обойти ее олими высокомерным равиодушием, слишком честен, чтоб не признать за ней известной, хотя, быть может, и самой крошечной доли справедивости. Матов почти не прикоснулся к вкусному домашиему обеду, который мог бы сделать честь такой неопытной поварихе, как Авдоты Никатична. Сколько ни упрашивала она доктора: «Побалуйся ты хоть ососочкомто»,— на все ее просьбы нестоворчивый жилец угрюмо твертял онно: «Поваю, я сыть.

Заглинул было к нему и Балашев, но после двух-трех отрывнетых фраз постояльца деликатно поспешил стушеваться. Солице начинало уже играть красноватими лучами на окнах, а Лев Николаевич все еще продолжал шагать из утла в угол, упорно обдумивая что-то. Наконец, медлено поправляя очки, он остановился перед кучкой сложенных у стены чемоданов, нетериеливо порылся в верхием из них, потом досадливо сбросил его на пол и порывисто достал на вторгог малешькую дорожную шкатулку с письменными принадлежностими. Матов до того был занит поглогившей его теперь мыслыю, что, садясь писать к столу, он машинально, сам не зава зачем, зажег свечу, как будго не подозревал, что в комнате совсем светло еще. Листик почтовой бумати заметно дрокал под всегда самоуверенной рукой доктора, пока она ликорадочно набрасывала следующие строку, пока она ликорадочно набрасывала следующие строку.

«Милостивая государыня, Евгения Александровна, при нашей неприятной встрече сегодня утром вы изволили заявить мие, что сочли бы за бесчестие видеть меня у себя в доме, Позвольте мне надеяться, по крайней мере, что вы не сочтете новым позором для себя, если я в качестве человека, не имеющего никаких причин не уважать вас, решаюсь немедленно потребовать от вас отчета в вашей дерзкой фразе, которую, в силу указанного сейчас мотива, ни в каком случае не могу оставить без разъяснения. Может быть, мне суждено получить отказ н в этом, совершенно справедливом требовании. Тогда я вынужден буду обратиться к вам уже с прямым вопросом; соответствует ли ваша смелость на словах храбрости на деле? Вы назвали глупостью мои слова, когда я выразил сожаление, что на вашем месте не было в ту минуту мужчины. Позволяю себе спросить теперь: какого же удовлетворения могу я получить от женщины за незаслуженно наложенное ею пятно на мою честь? Потрудитесь принять в соображение при этом, что я всегда считал ваш пол равноправным с моим и привык видеть в каждой женской личности тот высокий образ, какой носила и моя покойная мать. Честный ответ на честный вопрос обязателен, по-моему, для всякого сколько-пибудь уважающего себя человека, и если вам угодно будет обойти молчанием настоящее письмо, то я не поставлю в особенную честь себе, что потрудился написать его.

А пока примите, милостивая государыня, искреннее уве-

рение в моем совершенном почтении.

Лев Матов».

Кончив писать, доктор впал в минутное забытие и, даже им разу не пробежав вновь глазами своего оригинального наброска, стал тороплино закленвать его в конверт нетербургской работы с пэящно вытиснутыми буквами на месте початы. «Камется, ужя и сам начинаю сходить с ума на здешней заразительной почве»,— подумал он только, быстро подписывая адрес.

 Любезный хозяин! — позвал накопец Лев Николаевич Балашева, слегка приотворив дверь в его половину. — На

одну мипутку.

Никита Петрович не замедлил явиться.

 У меня будет к вам большая просьба, хозяни, обратился к нему Матов, смущенно повертывая в руках только что изготовленное письмо.— Не возьметесь ли вы передать вот эту записку сегодня же г-же Белозеровой?

На лице старика, в свою очередь, выразилось крайнее

смущение.

 То есть эвто помещице нашей, што ли? — медленно переспросил он, почесав кончик правого уха.

— Ла.

— Не могу никак я тепериче эвтого самого, не могу, хоть бы и рад угодить тебе всем сердцем, — проговорил Балашев, выступая на полшата вперед. — Эку ты мие задачу мудрену задал! — вадохнул он после минутного молчания. — Как ни вортя ее — все, зачачит, дело дрянь выходит: первонаперво, меня туды дальше двора и не пустят; второ, коли и проберусь как-пибудь на кухию, дак опять же в горпину не допустят, а записочку вашу инкто не посмеет к ней понести, эвто уж как нить дай. Неладное вы дело задумалы. Да тебе что от нее падо-то, ты мне с кажира.

мали... Да тебе что от нее надо-то, ты мне скажи?
— Просто няшу ей, что хочу познакомиться,— солгал
Матов

- Эка ты задача, право! повторил Балашев, опять почесав кончик уха.
- Уж как-нибудь сослужите вы мне эту службу, хозлин, — вкрадчиво попросил доктор. — Вот мы и поквитаемся за ружье.

Так, так...— задумался Никита Петрович.

- Так что же, хозяин? Решайтесь! уговаривал его Лев Николаевич.
- На здаки дела тоже решиться, дак надо сперва с подушкой почь потолковать... Ну! Да уж нечего делать, человек-то ты будто душевный, надо как-шибудь оборудовать дело; для другого кого не достичь бы того и за тысячу рублев, а для тебя завестда удружу. Мы вот ужо как зато справим: Авдотью я туда пошлю — верное так дело-то у нас будет: Евгения Александровна ее любит. Э-эх! — с чувством заключил. Балашев. — За что ружье... да я не знаво... да я бы, кажется, девки тебе моей не пожалел, не токмо што... Вот што!
- Постараюсь пригодиться и я вам в другой раз, ласково заметия Матов, вставая и трепля старика по плечу. — Спасибо, хозяни!

После пепродолжительных совещаний Авдотья Никипична накрылась красным платком и отправилась в путь. Доктор торжествовал теперь, увсренный, что его писым дойдет, по крайней мере, по назначению. Тем не менее он сидел как на иголках, должидаясь возвращениях дозяйской дочери. Прошел, однако, час, а се все не было; убежало сще полчаса — все нет. Накопец, когда на двор залегла уже томная почь, Лев Няколаеввч невольно въздрогнул, услышав скрип отворяемой наружной двери и шорох торопливых шагов в сенях. Это действительно возвратилась Авдотья Никитична.

Ну что?.. Благополучно ли сходили? — не дал ей

Матов даже переступить порога.

— Кабы знала я, так ии за что бы не пошла; дучше и не посылай в другой раз,— сердито ответила депушка, запыхавшись от скорой ходьбы.— Евгения Александровна таку мне гонку за тебя дала, што я просто со стида у ней сгорела... На вот, читай... писулька тебе,— прибавила она, неловко доставая из-за ворота рубашки запечатанную черным сургучом записку.— Все тут тебе прописано.

И Авдотья Никитична, наскоро передав доктору принесенный ею ответ, тотчас же ушла, с явным неудовольст-

вием хлопнув за собой дверью.

Лев Николасвич мельком взглянул на адрес записки, кратко гласивший: «Г. Матову», — и с лихорадочным нетериснием распечатал ее, как будто дело шло о его жизни. Действительно, содержание этой «писульки» было не совсем обыкновенно. Хоти доктор и мог ожидать от се автора какой-пибулы новой экспетиточной выхолки. не то, что прочед теперь Лев Николаевич, поразило его самым неожиданным

образом. Вот что ему писали:

«Милостивый государь, честный ответ на честный вопрос обязателен и по-моему. В силу голько этог я отвечаю вам. Впрочем, ответ мой будет немногословен. Вот он: попросите вашего уполномоченного обратиться завтра за необходимыми условиямы к лекарю здешней женской больницы Августу Карловичу Зауэру, которого я, со своей стороны, избираю свидетелем. Он занит вес утро до четырся часов, а с этого времени будет ожидать до позднего вечера помянутого визита.

Готовая к услугам вашим Е. Белозерова.

Примите, милостивый государь, к сведению, что я стреляю мастерски». Матов решительно не хотел верить своим глазам, про-

Матов решительно не хотел верить своим глазам, пробегая этот категорический ответ, так смело набросанный мелким, но твердым, почти мужским почерком.

 И подобный ответ пишет мне женщина? Да ведь это наконен настоящее безумие!

Доктор порывисто вскочил со стула и опять зашагал по всем комнатам.

- А между тем из уважения к ней я не вправе уже отступить теперь, тем более, что сам первый затеял всю эту нелепость... Но разве я желал этого именно? Я хотел только, чтобы она заочно извинилась передо мной за свое неуместное выражение или, по крайней мере, разъяснила мпе мотив его... Нет! Во всяком случае, это чушь... во всяком случае, нужно употребить все силы, чтоб предупредить несчастие... Впрочем, какое же несчастие? Разве полнимется когда-нибудь моя рука стрелять в женщину, хотя бы ее пуля и пронизала меня насквозь?.. Что за чепуха такая! Просто нужно ехать, ехать и ехать отсюда, и чем скорее. тем лучше. Наконец, у меня даже нет секунданта: где я найлу его здесь? Ни души знакомой... Ну, это-то, положим, Лев Николаевич, еще пелостаточная причина для отказа! раздражительно накинулся на себя доктор, продолжая рассуждать вслух и еще порывистее шагая от угла в угол.

«Пусть же будет все так, как она хочет, но ни единой кровинки не прольется... За это я ручаюсь!» — мысленно решил, наконец, Матов, подходя к постели.

Он бросился в нее нераздетый и почти тотчас же заснул каким-то гнетущим, далеко пе освежающим сном...

#### Глава VI

#### петр даврентьевич терентьев

Пасмурное утро стояло над Завидовом, когда проснулся доктор. Солице уже не посылало ему сегодня в окна приветливых лучей; оно как будто хотело полделаться под настроение его души, на дне которой тоже затаилось теперь какое-то непреодолимое уныние. Облокотясь левой рукой на изголовье постели, Лев Николаевич долго просидел на ней в таком положении, весь погруженный в глубокую, невеселую думу. Он не заметил, как Авдотья Никитична раза два осторожно заглянула к нему в дверь, желая, вероятно, удостовериться, проснулся ли жилец; даже звяканье чайного прибора и шипенье поставленного на стол самовара не могли сразу вывести его из этого раздумья. Матов только тогда очиулся, когда хозяйская дочь окликнула его с ласковой насмешкой:

Пей-ка ужо чай-то. Чего нос повесил?

- Пожалуйста, попросите ко мне вашего отна. - отрывисто выразил ей свое желание доктор.

 Тятеньку позвать? — бойко переспросила опа и вышла. не дожидаясь ответа.

 На что я тебе опять понадобился? Доброго утра! сказал Балашев, входя минут через десять в комнату жильца и как-то подозрительно оглядывая его нахмуренную фигуру.

 Есть у вас своя лошадка, хозяин? Найлется и парочка, а што?

- Не дадите ли вы мне работника или, еще лучше, не съездите ли сами со мной на завод? Это ведь недалеко, кажется, - спроспл Матов.

- Близехонько. Эвто можно. А вам на што туды по-

падобилось?

- Да так, от скуки хочу осмотреть завод, - сдержанно схитрил Лев Николаевич. Работник-то у меня, признаться сказать, за дровами уехал,

- Можно, можно, - полтвердил Никита Петрович. -

а я тебя сам ужо свожу: да мне-то там и познакомее будет. Вот напейся чайку-то, дак и махнем, а то еще, пожалуй, бог дождичка даст: шибко заморочало чего-то. - Будьте покойны, хозяин, за это я расплачусь особо,-

пообещал Матов.

 Ла-адно. Што об этом толковать! Не семь верст киселя есть. Сичас вот запрягать пойду. По повидания ужо! - откланялся Балашев.

Спустя час времени Лев Николаевич попъезжал уже к Завидовскому железному заводу, восседая рядом с хозяином на лоске, привязанной поперек обыкновенной деревенской телеги, и испытывая не совсем приятную тряску. Завод был не особенно велик, но что бросалось там в глаза, явно полтверждало, что он солержится в образновом порядке: жилые заводские строения были расположены по берегу той же самой речки, что протекала и в Завилове, только здесь она уже принимала гораздо более широкие размеры. так как завод находился версты на полторы ниже села, а не в полуверсте от него, как ошибочно сообщил поктору князь. По левую руку от этих строений толклись различные мастерские, замыкаясь в конце поперечным рядом кирпичных построек, предназначенных для склада всевозможных материалов. Таким образом, завод представлял из себя правильпый четырехугольник, образуя изнутри как бы площаль. посреди на которой возвышалось продолговатое массивное здание, вместившее главное производство. Матова удивило множество ребятишек, сновавших здесь и там, на что Балашев пояснил доктору, что все почти рабочие, в особенности женатые, живут при заводе и что только пемногие из пих приходят сюда на работу из села.

Отчего же так мало видно женщин? — полюбопыт-

ствовал Лев Николаевич.

— А робять, известно: кто в поле, кто по домашнему обиходу. Ребятишек теперича до пятвадиатого году Петр Лаврентьевич к работе не долущают, штоб, значит, не падсадились; только в школу ходят, да, вишь, учитель-то у них вот уж вторую неделю как хворает, дак оне и балуют, — растолковал Никита Петровач.

В это время телега медленно проезжала мимо длинного деревянного здапия новейшей постройки, обратившего па себя внимание доктора устроенными почти в каждом окне венти-

ляторами.

— Эвто уж как есть по твоей части: больница, значит, снова пояснил на его вопрос хозяни.— А вон там, подальшето, вишь, где дом-то в пять окон с зелеными ставешками? там, стало быть, сам управляющий живет.

— Вот вы у этого дома и остановитесь,— попросил

— А вам на што?

К управляющему хочу зайти.

Да ты его тепериче тут не захватишь: он на заводе;
 туды сходи. А я ужо кума повидаю. Вон ты меня где ищи,
 видите? — сказал Балашев, останавливая телегу, чтоб дать

слеэть доктору, и указывая ему рукой на какую-то приземистую кузницу.

Лев Николаевич только что отошел песколько шагов по направлению к главному зданию завода, как вдруг его остановил пазалавшийся сазан громкий голос ходяния:

 Вон он домой, Петр-то Лаврентьевич, пошел; догоняй его скорее! – кричал доктору Балашев, кивая головой на кучку рабочих, следовавших за молодым человеком в серепьком пальто и соломенной шляпе с широкими полями.

Матов поспешил в ту сторону.

- Не меня ли вам угодно? уже с крыльца обернулся к нему молодой человек, когда один из рабочих что-то шепнул на ухо последнему.
- Я имею удовольствие говорить с г. управляющим здешнего завода?
  - Именно.
    Петр Лаврентьевич Терентьев?

Петр Лаврентьевич Герентьев:

Так точно.

- Доктор Матов, с вежливым поклоном отрекомендовался Лев Николаевич.
- Очень приятно...—протянул ему руку Терентьев; потом, слегка паклонив голову, он прибавил: K вашим услугам.
  - У меня имеется покорнейшая просьба к вам... Одна из них неважна и не к спеху, а другая... я бы желал переговорить о ней с вами с глазу на глаз, — заявил доктор.
- Пожалуйте за мной, только не можете ли вы обождать ком минут десять, пока я сочту рабочих? — спросил управлющий, вынимая из бокового кармана пальто записную книжку и следуя внутрь дома.

 Даже полчаса и больше, настолько я не спешу, сказал, иля за ним. Матов.

азал, идя за ним, Матов.

— Сделайте одолжение, присядьте пока вот хоть здесь на

дивап, — предложил ему Терентьев, останавливаясь на маленькой, открытой в сад террасе, которая вела прямо на передпее крыльцо, откуда они вошли в нее. — Курите? Прикажете папирос?

Благодарю вас, у меня есть с собой сигары и спички,—

отозвался Лев Николаевич.

Управляющий молча поснешил на крыльцо, где рабочие, расположившись теперь уже па его ступеньках, вполголоса, но горячо спорыли между собой о чем-то. Магов закурил сигару и с любопытством стал рассматривать издали плотиую фигуру своего нового знакомого. Фигура эта действительно была интереспа во многих отношеннях, по прежде всего режде всего

бросилась в глаза несомненными признаками цветущего здоровья и физической силы. Тем не менее последнее качество не настолько преобладало у Терентьева, чтобы наносить ущерб его нравственной стороне; об этом ясно свидетельствовали и добродушные глаза с замечательно умным взглядом, и приветливая, несколько сдержанная улыбка, и. вообще, все выражение открытой физиономии мололого человека. Смотря на нее и на мускулистые сильные руки, которыми он теперь энергически жестикулировал, как-то невольно приходило в голову, что руки эти легко полнимутся на защиту обиженного, но пе ношевелят и пальцем, чтоб нанести комунибудь незаслуженную обилу. К Петру Лаврентьевичу очень шла его русая, с рыжеватым оттенком, клинообразная бородка, отпущенная по одной линии с усами, между тем как тщательно выбритые бакенбарды приятно выставляли па вид молочно-румяные щеки. По обращению Терентьева с рабочими можно было бы почти безошибочно заключить, что он или сам вышел из народа, или, по крайней мере. стоял к нему когла-нибуль в самых близких отпошениях. если бы этому столь же очевидно не противоречила безупречпая, вполие европейская развязность движений мололого человека. На вид ему лет тридцать или около того, но не

«Ужасно он напоминает манерами американца», — подумал Матов, которому чрезвычайно улобно было наблюдать за

ним со своего открытого поста.

— Чудаки вы, братцы! — допосился между тем до слука доктора заучный баритов управляющего. — Не хотите понять собственной пользы: веде ежеля и рассчитаю вас по вашему-то, так сами же вы и потерпите убытку по рублю восыми гривен в неделю на брата. Ну-ка, Степав Таврилович! У тебя половчее смекалка-то, раскинь ты ее хорошенько да разжуй товарищам-то, что брешут опи, больше пичего. Либо столкуйтесь вы наперед промеж себя порядком да потом ужо и пряхолите союда: кени вои еще гость ждет...

- Да мы те и на веру дадим, - заметил один из ра-

бочих.
— Нет уже, брат, сам ты знаешь, до веры-то я небольшой охотник,— с улыбкой возразил ему управляющий.— Поди

посчитай лучше прежде.

Заводские ребята переглянулись и, ухмыляясь, один за
другим стали неохотно отступать от крыльца.

— Теперь я весь к вашим услугам, — обратился через минуту Терентьев к Матову, всходя на террасу и располагаясь против него на стуле. — Чем могу вам служить? Доктор как будто смутился немного от этого прямого

вопроса и не сразу ответил на него.

— Признаюсь... Я по правде в весьма... странном положении, — медленно проговорил он наконен, роясь в боковом кармане своего скортука и вынимка роттуда комманное письмо Белозеровой. — Моя просьба, вероятно, также покажется вам... очепь странной, но прежде, чем высказать ее, я попростам бы вас прочесть вот эту записку.

Петр Лаврентъевич не без удивления принял письмо яз рук Матова, но прочел его внимательно и совершенно спокойно, по крайней мере, доктор, пристально следивший за выражением лица управляющего, не заметил на этом

лице ничего такого, что бы доказывало противное.

— Сколько я понимаю, это или вызов, или примое согласие на него? — сказал вопросительно Терентьев, по-прежнему

спокойно отрывая глаза от последней строчки письма и поднимая их на собеседника.

мая их на соосседника.

— Мне тоже кажется, но дело в том, что я ненадлежащим образом понят...

- Мной?

Евгенией Александровной.

 Ах., г-жой Белозеровой! — повторил Терентьев, заметво подчеркнув последние два слова. — Чего же вы от меня желаете?

Позвольте мне передать вам прежде всю эту нелегкую

историю... - почему-то сконфузился доктор.

Но, г. Матов, — живо перебил его управляющий, — вероятно, г-жа Белозерова не считает нелепостью того, к чему она позволила себе отнестись так серьезно, так...

 Все-таки, прежде чем делать какие бы то ни было заключения,— не дал ему договорить в свою очередь Лев Николаевич, — я попросил бы вас выслушать меня хладнокровно.

Терентьев только кивнул головой в знак согласия, но не еказал ни слова; от доктора не ускользнула, впрочем, легкал тень неудовольствия, мелькирящая тенерь на ляще управляющего. Задумчиво поправия очки, Матов довольно подробно цередал ему обстоятельства свеей встречи с Евгенией Александровной и восстановил почти слово в слово текст извостного нисьма к ней.

 Как видите, — сказал он, заключая этим свой рассказ, — с моей стороны не было подано пикакого повода к оскорблению, если я погрешил чем-нибудь, то разве... излишней веждивостью.

Говоря откровенно, — возразил Терентьев, — и в том,

что вам угодно называть «излишней вежливостью», я усматриваю только некоторую навизчивость: что же касается вашего письма, то смыся его очевилен и по-моему оно понято натлежащим образом.

 Относительно письма мне не приходится спорить: я погорячился и принимаю на себя ответственность за это: но. право, если лаже допустить, что я был навязчив, то всетаки повеление Евгении Александровны...

 Извините, — с прежней живостью перебил локтора управляющий. — я не вхожу в оценку ни вашего, ни ее поступка; выразив же просто свое мнение, ограничусь вопросом, чем могу служить вам?

- Согласитесь, Петр Лаврентьевич, что вель это прецеприятная история... - еще раз уклонился почему-то

Матов от прямого объяснения.

 Так точно: но я тут при чем же? Г-жа Белозерова. конечно, вправе располагать собой, как она хочет. — последо-

- вал хололный ответ. Мне кажется, что при маленьком участии с вашей стороны дело это легко могло бы принять иной обо-
- рот... Не догадываюсь, — нетерпеливо пожал плечами Терен-

 Есля б вы, например, приняли на себя труд убедить Евгению Александровну взять обратно ее неосторожное выражение... - тихо заметил локтор.

 Сколько я знаю г-жу Белозерову. — возразил, помолчав, управляющий, - она не из тех, которые легче убеждаются чужими доводами, нежели собственными, и с этой стороны я

решительно не могу предложить вам услуг. - В таком случае, мне остается только просить вас быть моим секундантом, - окончательно выразил Матов при-

чину своего визита.

- Меня?! Терентьев удивленно вскинул на него глаза. — Почему же именно меня? Мне меньше, чем кому-нибуль. позволительно принять на себя полобиую роль: при тех хороших отношениях, какие существуют между мной и г-жой Белозеровой, я счел бы крайней неделикатностью встать на сторону ее противника - это раз; кроме того, извините, дузль, по-моему, величайшая глупость, какую только придумал мир...
- Не лучшего мнения и я о ней. Но уж вы, ради бога, выручите меня, - горячо проговорил Лев Николаевич, вставая. - Мне решительно не к кому обратиться больше. Войдите только в мое положение: я здесь проездом, ни-

кого не знаю, да, наконец, я думаю, некого бы и не нашел, кро-Me Bac.

Терентьев тоже встал и несколько раз провел у себя по лбу ладонью правой руки. - Вы, право, ставите меня, доктор, в весьма неприятное

положение, - сказал он как-то неопределенно, не то отказы-

ваясь, не то принимая предложение.

- Верю от души и хорошо понимаю деликатность вашего отказа; но я все-таки усердно повторяю вам свою просьбу... ради исключительности моего собственного положения, - поясния Матов, порывисто пожимая ему руку.

Петр Лаврентьевич не совсем охотно принял это пожатие. опять потер себе лоб, находясь в очевидном раздумье.

 Вы пичего не будете иметь против того, если я предварительно переговорю об этом с самой г-жой Белозеровой? спросил он наконец, как-то добродушно-выразительно останавливая свои серые глаза на собеселнике.

Следайте ваше ополжение.

- В таком случае, часа через два я дам вам положительный ответ. Вы остановились, конечно, на станции? осведо мился управляющий.

Матов назвал ему постоялый двор Балашева.

 Найду, — коротко сказал Терентьев и раскланялся. Отыскав Никиту Петровича в указанной им кузнице, доктор крикнул ему: «Едемте!» — и торонливо вскарабкался на хозяйскую телегу.

 Неуж поспели оглядеть завод в эко коротко время? Скоренько же! - заметил Балашев, трогая вожжами.

Сегодня управляющий занят, осмотрю в другой раз. —

отрывисто пояснил Лев Николаевич.

Он молчал потом почти всю дорогу, изредка только вставляя пеохотное слово на вопрос спутника, который наконец и оставил в покое доктора, благоразумно заключив, что «толку, мол, от него не добъещься, што за человек таков есть». Матов, впрочем, и сам не мог бы определить теперь своего настроения; в голове у него роились какие-то странные мысли, возникали какие-то смутные не то догадки, не то предчувствия. Он думал о Белозеровой, лумал о Петре Лаврентьевиче, и, чем дольше сосредоточивалось на последнем внимание доктора, тем сложнее и запутаннее становились его торопливые выволы об управляющем.

«Что это за личность? На авантюриста он непохож, на романического любовника — еще того меньше, так какие же могут существовать отношения между ним и Евгепией Александровной? Сам Терентьев сказал, что «хорошие»... Гм! Хорошие!.. Это весьма неопределенно. По-видимому, в общего-то ничего нет у них: один — очевидно, деловой малый, немножко буржуа с американской складкой, крепок и сведущ, как и следует быть такому субъекту; другая нечто идеальное... Например, это славное страдальческое лицо с огненными глазами... Впрочем, ведь контрасты иногла влекутся взаимно... Да нет! Не может быть... Наконец. разве бы он отнесся так спокойно к этой истории, если б между ними было что-нибудь?.. Но в том-то и дело, что уж слишком подозрительно казалось это спокойствие: хоть бы удивление выразил! А то оп, право, выслушал мое объяснение точно так, как выслушал бы меня, вероятно, и завидовский поп, если б я предложил ему отслужить мне напутственный молебен... Да! страпно... Страннее всего, однако, то, что я здесь на каждом шагу делаю глупости, глупости и глупости!!!»

Почти такова была, за немногими исключениями, основа дум и выводов Льва Николаевича, пока он ехал обратно. У себя дома, напрасно поджидая довольно долго Терентьева, Матов даже почувствовал что-то вроде ненависти к нему (не разб.), впрочем, дать себе удовлетворительный ответ в этом новом чувстве, не имевшем пока никакой законной причины. Между тем Петр Лаврентьевич, хотя и не через два часа, как назначили раньше, а уже после сумерек, всетаки завернул к доктору с обещанным ответом.

 Я опоздал, извините, — сказал он быстро, входя и здороваясь, -- кое-что меня задержало. На вашу просьбу согласен... ради необыкновенной исключительности данного случая и то погрешу против принципа. Был сейчас у секунданта вашей противницы и привез вам ее условия. Вот они. Терентьев вынул из кармана исписанный лоскуток бума-

ги и, заглядывая в него в промежутках речи, отчетливо про-

полжал:

- Г-жа Белозерова желает, чтобы поединок состоялся завтра ровно в шесть утра, пока спит село. Места я вам не назову теперь, а укажу его в назначенное время, так как вы все равно не знаете здешних окрестностей. Оружие пистолеты. Если их у вас нет, я могу служить своими. Будет брошен жребий, кто первый должен стрелять, г-жа Белозерова первенства этого не хочет. Выстрелы последуют с места на расстоянии восьми шагов. Промах, даже с обеих сторон, не двет права па возобновление дуэли, и дело после того считается оконченным. Принимаете ли вы эти условия?

 Да, я согласен, — почти безучастно отозвался Матов, котя в следующее мгновение сердце забило у него непреодолимую тревогу. Он встал и прощелся по комнате с видом человека, не знающего, за что ему теперь приняться.

 Я с удовольствием напился бы у вас чаю, доктор, если это никого не обеспоконт, — сказал вдруг управляющий, пристально и, по-видимому, не без участия следивший за хозянном своими добродушными глазами.

Лев Николаевич мгновенно оживился.

— Распорижайтесь у меня как дома, Петр Лаврентьевите, заговорил он самым приветливым тоном.— Мы теперь товарищи, когя, может быть, и ненадолго, может быть, даже и против вашей воли... Поверьге, что без уважения к вам, на чем бы опо ин осповывалось, я, с своей стороны, никогда не позволил бы себе предложить вам ту роль, комрат связывает нас на известное время. Так точно. Премиюто вам обязан! — заключил доктор, несколько горячо пожав обеныи руками протинутую ему при последних словах руку гостя.

Спусти полчаса молодые люди, сиди уже за чаем, мирпо беседовали между обоби на совершению посторопниюю тему, выдимо, старансь не затрагивать щекогливый случай, сведний их вместе; сказано было только кое-что насчет того, какое объясиение дать завтра Балашеву, если б оп сделался свидетелем выбытия из дома. Правда, вначале такое воздержание стоило Матову больших усилий; но после двух-трех деликатым отклонений со сторовы гости Лев Николаевич решился не говорить сегодия больше об этом предмете. Речь у них шла теперь о заводских порядках.

— Крестьяне, пожалуй, обижаются на меня и аа то еще, — с жаром говорил Терептьев, — что и не допускаю к работам подростков. Но я на это не смотрю: мальчики довольны таким распорижением, а ведь опи-то и составляют молодее поколение, выгоды которого я считаю долгом беречь гораадо больше, чем интересы варослых. И у нас, да и за границей, мие пришлось насмотреться, как долуютереблиот подростковыми силами, и там тоже разумным экономический расчет чаще воего отодвитается на задний илам, а грошовый...

Управляющий как-то странно замолк вдруг и задумался.

— А вы долго жили за границей? — спросил Матов, види-

мо, желавший уловить какую-то нить из его ответа.

— Достаточно долго для того, чтобы не особенно восхищаться западными порядками, — несколько грубовато проговорил Терептьев и спова задумался. — Однако мие пора и убираться, — очнулся он вдруг сразу, будто от внезапного толчка. — Да и вам, я думаю, покой не помещает: ведь вам завтра рано вставать... Теперь вот не поздно, — заметил убедительно доктор.
 Петр Лаврентьевич мельком взглянул на часы:

 Нет, не поздно, — подтвердил оп, вставая. — Но мне еще придется заверпуть на мипутку к Зауэру, пзвестить его, что условия вами приняты.

 Так вот что: чем вам делать завтра лишний крюк сюда, приезжайте вы лучше от Зауэра ночевать ко мне, — радушно пригласил Лев Николаевич управляющего.

— Благодарю вас, я переночую в доме Белозеровой, — ответил Терентьев. — Это тоже близко отсюда, да там же,

кстати, и моя шкатулка с пистолетами.

Невозможно было произности эти слова проще и скромнее, чем выговорил их управляющий, по они почему-то кольнули доктора в самое сердие и подияли со диа целую бурю.

— Так до завтра! — сказал он, сильно побледневши и резко переменив тон.

Управляющий посмотрел на него во все глаза.

— Что с вами, доктор?

Матов сконфузился и протянул гостю руку.

 Я неловко настроен сегодня, вот и все. Ради бога, извините меня! — глухо сорвалось у него с языка.

#### Глава VII «петушок или курочка»

Над Завидовом опять стояло серенькое, как вчера же, совершенно осеннее раннее утро, морося частым и мелким, как пыль, дождиком. Лев Николаевич сидел у открытого окна, и, иссмотря на то, что дождевые капли обланью падали на лицо доктора, он ни на миннут не измения своего неподвижного положения; с первого вагляда можно было подумать даже, что Матоп синт. Но сон, очевидлю, был далек от него: стропе черные глаза молодого человека задумчию смотрели в туманную даль и только изредка, как бы утомеко от излишнего напряжения, полуавкрывались длинными респицами. Лев Николаевыч действительно не ложился всю ночь. Впрочем, коти следы этой бессонницы и остались у него на лице, опо было совершению спокойно теперь и выражало скорее твердую решимость, смочто-пибудь, другос.

Немного раньше, чем за полчаса до назначенного срока, к крыльцу постоялого двора почти без малейшего шума подъехал дегкий шарабан управляющего.

 О, да вы уж на ногах! Мое почтение! — крикпул Терентьев вздрогнувшему от неожиданности этого приветствия Матову. - В таком случае мне незачем и слезать, я зпесь

положду. Невеселое утро, не правла ли?

 Зправствуйте. Па. не совсем веселое. Но вы зайлите лучше, а то вас промочит: мне еще олеться нало. - ответил доктор, вставая и высовываясь из окиа, Не стоит, ведь я видите в чем,— Петр Лаврентьевич

ткнул пальцем в полу своего непромокаемого илаша.

Выкурили бы сигару... а? Впрочем, как хотите.—

сказал Лев Николаевич, скрываясь за окном.

Управляющий налвинул глубже на затылок клеенчатую

фуражку и стал насвистывать какой-то марии.

 Куды эвто. Петр Лаврентьевич, спозаранку-то собрался? — высушулась тем временем из форточки селая голова Балашева. — Поброго здоровья!

- И вам такжо!

- Палече, говорю? Едем с вашим жильцом на охоту, да, кажется, дождь помещает. - объяснил Тепентьев.
- Прояснит, кажись, сказал Никита Петрович, огляпывая горизонт. — Только, надо полагать, много же вы с твоей тележки-то птицы настреляете... прибавил он с добродушной иропией.

 Потому-то мы и берем ее с собой, чтобы было на чем дичь привезти. - рассмеялся управляющий.

- Разе што так

Балашев поспешил отойти от форточки, бережно снял со стены докторский подарок и поиес его на половину жильца. Оказалось, однако ж. что Льву Николаевичу никакой налобности в ружье не предстояло. Хозянну Матов коротко пояснил только, что «пвустволка немного тяжела пля него и потому он воспользуется легоньким карабином управляющего, к которому они наперед заедут закусить и напиться чаю». Впрочем, от зоркого глаза Никиты Петровича пе ускользиула та особенная тщательность, с какой этот раз одевался его постоялец. Едва только шарабан с мнимыми охотниками отъехал от постоялого двора, старик торопливо вышел на крыльно и долго с видимым интересом следил глазами за направлением зкипажа.

 Што за мудрена притча така! — сказал он наконен вслух, оборачиваясь к сеням. - Едут в дождь на охоту, а нашто, как на свадьбу, прибрался. На завод, говорит, сперва поедет, а сами вон в каку сторону покатили... Ну-у, притча!

И Балашев тотчас же пошел поделиться своими соображениями с дочерью, которая в эту минуту, как избалованный котенок, грациозно нежилась на полатях, вытянув отгула в

свободное пространство избы гибкие, обнаженные до самых плечей руки.

Можду тем шарабан, искусно управляемый Терептьевым, сделая песколько зигзагов по задам спящего села, направился к господскому дому со стороны, противоположной той, откуда совершал к вему свои прогулки Матов. До тех пор спутники изредка перебрасывались еще вемногосложными словами, но теперь, когда бойкий иноходец управляющего побежая еще бойчее, опи в совсем умолкля. Доктор курласитару и сосредоточенно вглядывался в непривычный частокол, испытывая такое же раздражающее чувство, как и в первый день своего приезда. Терептьев рассеянно смотрел кудато вдаль и насметывал. Переехав через мост на тот берег реки, шарабая оставил в стороне слишком памятную Льзу Николасвачу тропинку и покатил прим по сотлогой, недавно счастой пашне к соседиему пригорку, накрытому березовым месси.

Утром-то, кажется, разгуляется,— сказал вдруг управляющий, круго остановна лошадь и оглядывая все еще дождливое небо, на котором тецерь, однако ж, кое-где появились уже слабые голубоватые просветы.— Придется нам здесь слеать, доктор, и пройти несколько шагов пещном. ЭП Да у нас еще десять минут в запасе,— заключил он, взглянув на часы, и выскочны из шарабапа.

Матов модча последовал его примеру.

Петр Лаврентьевич осторожно провед дошадь в ближайшие кусты и привязал ее там вожжами к сучковатой березе.

 Это очень умный конь, — обратился он, между прочим, к доктору, ласково потрепав по шее своего ипоходца. — Сейчас же даст знать, как только сюда явится кто-нибудь непрошеный

Молодые люди оставили шарабан и пошли дальше. Дождик тем временем почти совсем перестал, и только с темвозеленой листвы деревьев их обдавало иногда крупными каплими. Терентьев шел впереди, всем под мышкой шкатулку красного дерева с пистолетами. Матов всприяленено посматривал на нее сзади. Пройдя шагов шестьдесят, путники подиялись на довольно возвышенную, совершению ровную площадку, со всех сторон замаскированную частым березияком.

 Вот мы и на месте, — сказал управляющий, ставя шкатулку на торчавший у опушки леса полусгнивший пень. — Можно еще успеть покурить.

Ои вынул из кармана пару папирос, зажег спичку и предложил огня поктору. - Не хочется, - угрюмо отозвался тот.

Отчего? Право, покурить не мешает, советую, доктор.
 Умпейшие дела в мире, я думаю, обязаны частью табачку.

Терентьев с таким добродушным юмором произнее последнюю фразу, что на лице Льва Николаевича невольпо промелькнуло нечто вроде припужденной улыбки, и оп протянуя руку за папироской.

 Когда я курю, я становлюсь неуязвимым даже для женених глаз,— с некоторой солидностью подкренил свое мнение Петр Лаврентьевич.

В эту минуту послышался глухой шум подъезжавшего экипажа, почти тотчас же сменившийся каким-то неопределенным говором.

— Шесть ровно, — показал доктору свои часы управляю-

щий. Матов перешел на противоположиую сторону илощадки и только что успел прислоинться к стволу березы, как прямо перед ним, между деревьев, мелькиула стройная фигура Белозеровой, чья-то длинная рука, протянувшись из-за плеча девушки, предупредительно раздвинула перед ней наможише ветки. Ветения Алексалдровна была в своем обыкнювенном черпом костоме. Сразу заметив доктора, опа холодно поклонпасье му, слегка приподияв лакированную шлялу, дружески кивнула головой Терентьеву, сделала шлага два вперед п остановилась. В эту минуту Белозерову почти закрыла собой долговязая сухощавая фигура в коротком кашлоговом плаще, направляющаяся к Петру Лаврентьевичу. Это был Август Карлович Заурь. Он сильно напоминал не только своим общим видом, по даже и чересчур продолговатым овалом лица какую-то странную итицу из породы голенаетых.

Обменявника, коротким приветствием, секунданты приступняли к исполнению своих обязанностей. Прежде всего, разумеется, зарядняя пистолеты. Во время этой операция, продолжавшейся минут семь, Льву Николасвичу ужаспо котелось броситься порывието к своей противнице, сказать ей, что все это глупость, что письмо его нелепо и он готов взять оттуда назал все до последней строчки, — слюмом, язып-штъск; по какое-то ложное чувство удержало доктора на месте. Терентьев поднее сму пистолеты для выбора и передал свободный экземиляр их Зауэру, который, в свою очередь, вручил его Белозервой.

Шаги мерьте вы, — тихо сказал ему потом управляющий, — у вас поги подлипнее моих.

Август Карлович, что называется, постарался; он с такой пунктуальностью отмерял восемь шагов, так широко расставлял при этом свои топкие ноги, что окончательно напомпил собой журавля и почти у всех вызвал невольную улыбку.

 Полжно, теперь очерель килать? — спросил он у Терентьева с сильным неменким акцентом.

А вот позвольте.

Петр Лаврентьевич нагнулся, сорвал какую-то колючую травку, похожую на клевер, взял ее левой рукой за стебель, а большим и указательным пальцами правой руки ущипнул на нем то место, где начинался колос, и подощел к Матову.

Петущок или курочка? — серьезпо обратился он к

нему.

 Петушок. — последовал не сразу взволнованный ответ. Терептьев быстро провед пальнами вверх по стеблю и сиял с него таким способом колос, из которого образовалось теперь нечто вроде тупой кисти.

- Вы не угадали, - громко сказал Петр Лаврентьевич доктору. — Очередь выстрела не за вами. Если то же самое повторится с вашей противницей, вам прилется стрелять олновременно. - прибавил он, значительно понизив голос.

Но оказалось, что Евгения Александровна была счастли-

Bee.

 Курочка, — спокойно ответила опа на такой же вопрос Зауэра и угалала.

Г. противники, на свои места! — скоманловал управ-

ляющий, отходя немного в сторону.

Интересно было взглянуть в эту минуту на виновников поедилка: их лица не выражали ни малейшей вражды, ни малейшего признака отвращения друг к другу, - словом, ничего такого, что можно бывает полметить обыкновенно в подобных случаях. У Евгении Александровны было только какос-то особенно грустное выражение, с которым она, однако ж, невозмутимо встала на месте. Лев Николаевич, по-видимому, тоже спокойно занял свое место, но он был чрезвычайно бледен, и его строгие глаза как будто совестились смотреть теперь на кого-нибудь прямо; они рассеянно блуждали по траве плошалки.

Внимание! — снова скомандовал Терентьев. — Я начи-

паю считать

Матов отчетливо разглядел обращенное на него дуло пистолета Белозеровой, видел, что она пристально, с хладнокровным вниманием целится, но куда, в какое место, не мог разобрать.

 Раз... два... три, — медленно отсчитал Петр Лаврептьевич.

В ту же секупду последовал выстрел. Лев Николаевич

вздрогнул, побледнел еще больше и инстинктивно пошат-

Управляющий испуганно подбежал к нему.

Не беспокойтесь, это простая царанина...— успоконлего доктор.

В самом деле, пуля задела Льва Николаевича немпого выше локти, слегка оправива ему руку и вырвав клочок тонкого сукна от сюртука вместе с полотном рубаник. Наступила очередь Матова. До настоящего можента он все еще смотрел на этот поедниок, как на неразумную шутку, как на капризную выходку своевольной девушки, по теперь, после е выстреха, цельзя было сомневаться в серьезности дела. У доктора болезненно склаось сердце.

— За вами очередь, — сухо папомнил ему Терентьев и

стал считать.

Матов опять вздрогнул, машипально навел пистолет, но, не дожидаясь конца счета, отверпулся и выстрелил в воздух.

Браво! — сорвалось разом у обонх секундантов.

Опи подскочили к доктору и поочередно, с чувством, выражите ему свое удовольствие. Евгения Александровна, скрестив на груди руки и не трогавьсь с места, молча переждала эту неожиданную сцену, и вдруг лицо молодой девушки просияло чем-то необыжновению хорошим. Она порывисто подошла к Люку Николасвичу.

Г. Матов! — до обольстительности мягко прозвучал ее голос. — С настоящей минуты я почувствовала к вам настолько уважения, что охогно беру назад оскорбившую вас фразу н, если позволите, сочту за честь пожать вам руку. Помпрамлесь и забудомте навсегдал... эту... эту... эту... зту...

Помпримтесь и заоудемте навсегда... эту... эту... эту... Белозерова как будто захлебиулась от волнения и, очевидно, не договорив всего, что хотела сказать, только

протяпула доктору руку.

Я буду помнить одно — настоящую минуту!.. — проговорил он, горячо отвечая на ее пожатие и готовый, в свою

очередь, захлебнуться от неудержимого восторга. Но очарование Матова длилось недолго: Евгения Алек-

онарожна выспешна вывова длялось педолго: Евгения Алексыпровна вноспешна вывсободить свою руку и отшат проты. Взглинув теперь в упор на молодую девушку, Лев Николаевич не заментя вее лице и тепи недавией приязин: оно уже попрежнюму смотрело холодио и недоступно. Белозерова, кажется, почувствовала на себе этот пристальный взгляд, по крайней мере, она с некоторым замешательством поклонилась остальному обществу и пошта по направления к выходу.

Ты поезжай одна, — вполголоса остановил было ее

Терентьев, но, заметив близость Матова, он как будто спохватился и громко сказал: — Я полагаю, Август Карлович вам теперь не нужен?

Евгения Александровна только кивнула ему головой в анак согласия и немедленно удалилась. Минуты три спустя

слышно было, как отъехал ее экипаж.

 Господа, — обратился управляющий к обоим врачам, пойдемте-ка отсюда ко мне на ранний завтрак? Кстати, позвольте вас познакомить...

Доктора любезно раскланялись.

 Покушать завсегда можно, — осклабляясь, выразил свое мнение Зауэр.

Матов подумал и тоже согласился на предложение Терентьева. Ово, впрочем, было весьма кстати: два дня перед тем, не чувствуя апнетитя. Лев Николаевич питался двольно нлохо и, кроме того, ему предстояла, таким образом, легкая возможность узиать покороче, что за личность его повый собрат по профессии.

Общество не торопясь направилось к экипажам.

 Непременно кто-нибудь чужой шатается около, — сказал управляющий, когда вслед за тем послышалось громкое ржание, и значительно прибавил шагу.

Нэ-эт! — убедительно возразил Зауэр. — Это Салют

нашей фрейлейн.

Вряд ли...

Не успел Петр Лаврентьевич докончить своей фразы, как налево от них мелькнул чей-то розовый сарафан и скрылся в чаше.

Вот разве этой фрейлейн... — шепнул Терентьев немцу.

#### Глава VIII

#### нечто непрелвиленное

Утро между тем действительно разгулялось, так что, когда общество подошло к тому месту, где был оставлен ширабав, косвенные лучи показавшегося из-за горизонта соляца необыкновению эффектво окрасили всю местность каким-то прозрачимы, будго дрожащим, красиватым оттепком. Птички весело чирикали теперь повсюду, а вдали, над просыпавшимся солом, кое-где белелись уже волнообразные столбы печного дыма.

 Знаете что? — сказал Терентьев, выводя лошадь на пашню. — Мы пройдем до мостика пешком, а то втроем здесь не особенно удобно ехать. По меже мы выберемся сухой погой.

 Бойко фрейлейн махнула! — мотнул головой Август Карлович, шурясь вперед и никого не замечая.

 У ней страсть езлить сломя голову, — заметил управляющий недовольным тоном. — Двигайтесь, господа!

Он повел за повод лошадь, а остальные пошли савли.

за шарабаном. Какая здесь прелестная местность! — говорил дорогой Матов, то и дело оглядываясь по сторонам. — А вель, кажется ничего нет особенного

- Жаль только, что вот этот перелесок загораживает мостик и вид на мельницу, - возразил Петр Лаврентьевич.

кивнув головой налево.

В самом деле, березовый лесок, неправильной дугою огибавший с этой стороны пашню, значительно портил общую картину.

 Вот мы обойдем его сейчас, и вид сделается несравненно лучше, - продолжал управляющий. - Давно бы следовало расчистить это место, да никому в ум, должно быть, не приходило. Я бы вам советовал, доктор, если вы прогостите денек-другой в нашем селе, сходить подальше, вон туда, по береговой тропинке: там действительно есть чем полюбоваться, в особенности... Боже мой! Что это такое?!

Терентьев почти крикнул и на минуту остановился как вкопанный. Спутники его с тревожным изумлением посмотрели в ту сторону, куда он теперь указывал рукой. Шагах в сорока пяти от них, налево, у перил мостика, показавшегося в эту минуту из-за перелеска, лежал на боку, свесившись над крутым спуском к реке, красивый кабриолет с переломленной, должно быть об перила, девой оглоблей, в котором Зауэр тотчас же узнал зкипаж Белозеровой. Лошадь стояла почти поперек моста, правая оглобля лежала у нее на спине, и животное сердито било задними ногами, стараясь отделаться от кузова кабриолета, задерживаемого краем перил.

 Ради бога, господа, поспешимте! — задыхаясь, проговорил наконец Терентьев. - С Евгенией Александровной

случилось несчастье...

Он опрометью вскочил в свой шарабан и, не дожидаясь остальных, понесся во весь дух к месту происшествия. Матов тоже кинулся туда со всех ног и мало в чем уступил иноходцу.

 Что?.. Что такое случилось?! — запыхавшись, крикнул он Терентьеву, когда увидел, что тот, выскочив из шарабана и заглянув вниз, как-то отчаянно схватился руками за голову,

 Ради бога, вы... Август Карлович!.. Поскорей! — совершенпо растерянно обернулся к нему на миг Петр Лаврентье-

вич и спрытнул с обрыва

У Матова тоже упало серппе, когла, побежав по окранны. он посмотрел, в свою очередь, вниз: там, под этим крутым спуском параллельно ему и близехонько от волы, лежала навзинчь Белозерова, упершись головой в гнилое бревно. торчавшее вдоль берега несколько наискось и брошенное тут, должно быть, после почники моста. Платье на мололой девушке как-то все скомкалось в одну сторону, обнажив до подвизок белые как снег чулки: шляпа валялась по тому же направлению. Евгения Александровна была, очевидно, в глубоком обмороке, и только пальцы ее правой руки судорожно бороздили рыхлую землю.

 Холодной воды скорее!.. на голову!..— снова крикнул Лев Николаевич суетившемуся бесполезно винау Терентьеву

и вмиг очутился возле самой речки.

Зачеринув полную шапку волы, локтор всю ее безжалостно вылил на побелевший как полотно высокий лоб Белозеровой и ее гладко причесанные волосы. Она как булто вапрогнула. чуть-чуть приполняла веки и снова опустила их: ясно было, что сознание еще не возвратилось к ней.

 Какая досада!.. — сказал Матов, нетерпеливо общаривая свои карманы. - Я всегла имею привычку лержать при себе зфир на случай, а тут, как назло, его не оказывается. Но, вероятно, что это не больше, как обморок, и надо, во всяком случае, продолжать смачивать ей голову...

Полбежал тем временем и Заузр.

 Э-э! — покачал он головой. — Нехорошо... Да, да!... волы нужпо... больше!

Но вода на этот раз не оказывала своего спасительного действия. Выслушав внимательно слабый пульс Белозеровой и проверив его по секундной стрелке. Лев Николаевич заявил. что больную нужно немедленно донести на руках домой, так как малейшее сотрясение от экипажа может оказаться лля нее крайне вредным.

Я думаю, что лучше ее осторожно довезти. Это будет

скорее, - возразил Терентьев.

 Есть случан, в которых только врачу принадлежит право решающего голоса! - сказал Матов до того резко, что даже Август Карлович посмотрел на него во все глаза.-Я, со своей стороны, повторяю, что малейшая проволочка здесь может стоить ей очень порого. Любезный товариш! Вы, конечно, сочтете полгом помочь мне? - обратился он почти повелительно к Зауэру.

 Да! Это должно... — ответил тот несколько сквозь эубы.

Они все трое осторожно подняли Евгению Александровну на руки и, пройдя по указанию Терентьева несколько шагов вдоль берега, благополучно поднялись на него по отлогой тропинке. У самого моста, где эта печальная процессия и минуту остановилась, Петр Лаврентьевич взял за повод своего иноходца и кое-как привязал его левой рукой к перилам, так как вести за собой лошадь Матов настойчиво отговаривал управляющего.

 Ведь это просто сумасшествие, доктор! — тихо объяснял последний Льву Николаевичу, тревожно поглядывая всю дорогу на лицо своей невеселой ноши.— Приказать запрячь себе молоденького жеребенка, которого, помидуйте, только третьего дня еще во второй раз объезжали... А ей это правится, чтоб лошадь шалила да брыкалась; на смирной, поверьте, она и трех шагов пе проедет. Хорошо еще, что бревно-то попалось гнилое, а то ведь бог знает что могло случиться...

Терентьев, как и все вообще люди в первую минуту неожиданного несчастия, стал заметно сообщительнее теперь.

 Нельзя пока предсказать, чем и это кончится... – глухо как-то неестественно-бесстраство проговорил Матов. Да ведь, полагаю, большой опасности нет же?.. сильно оробел управляющий.

Трудно сказать... прежним, далеко пе утешительным тоном повторил Лев Николаевич.

Они замолчали и, будто по уговору, прибавили шагу. Но вот и дом Белозеровой. Петр Лаврентьевич, шедший впереди, осторожно толкнул ногой калитку, и она почти без шума отворилась. С неизъяснимым волнением переступил Матов порог этого заветного убежища и был заметно удивлен, если не очарован, той обстановкой, среди которой очутился теперь. В самом деле, угрюмый частокол не обещал пичего подобного: перед глазами доктора сразу запестрели здесь и там желтые дорожки, кустарники, деревья, пышные клумбы цветов, и его так и обдало ароматом их. Нижний этаж дома буквально весь прятался в зелени, и трудно было бы сказать, откуда к нему подъезжают, если б направо сейчас же от ворот не тянулась широкая аллея в глубь остальной, глухо заросшей части сада. Все зпесь носило на себе какойто особый поэтический отпечаток, даже господские службы. мелькавшие кой-где из-за дерев, скорее походили, по крайней мере, издали, на прихотливые миниатюрные дачи, чем на обыкновенные помещичьи постройки. Но опытный глаз садовника напрасно искал бы симметрии в этом царстве зелени: тут не было пичего подстриженного, не было ни к чему приложено раз навестда принитой мерки; напротив, весь сад представлия из себя какой-то милый беспорядок, напомивая изащими шисьменный стол, по которому в отсутствие настоящего хозянна, не стесняясь, прошлась шаловливая рука близкой ему женщины.

Таково, по крайней мере, было первое впечатление, произведенное на Матова общей картиной местности, пока его спутники безучастно шагали впенел.

Она, кажется, простонала... или это мне послыша-

лось? - вдруг обернулся к нему Терентьев.

Лев Николаевич отрицательно покачал головой и почувствовал, как мгновенно исчезла для него вся прелесть окружающей обстановки от слов управляющего.

«Да, — подумал он, тяжело вздохнув, — это все мертво без пес...»

Между тем навстречу печальной процессии опрометью выбежала из дому молоденькая девушка в утреннем беспорядке костюма.

- Господи! Что это... что это сделалось с Евгенией Александровной!!! — громко вскрикнула она, всплеснув руками.
- Не пугайтесь и не шумите, Катерина, сказал Петр Лаврентьевич, — она ушиблась, и ей нужен покой. Приготовьте, пожалуйста, скорее постель... внизу.
- Нельзя ли положить больную где-пибудь здесь, на открытом воздухе, пока я съезжу домой за пособием? — вмешался Матов. — Это пемного освежит ее до тех пор.

Катерина остановилась в недоумении, не зная, кого слушать.

— Да вот тут, на диване, ей будет очень удобно; не мешало бы только кожаную подушку под голову...— предложил Лев Николаевич, вступая вместе с другими на шпрокую террасу нижнего этажа, которая в виде крыльна спускалась к земле несколькими ступеньками и через готическую стеклянную дверь вела во внутрениие покои. — Так на диван, господа! — порешил он безанелляционно.

Катерина тотчас же принесла требусмую полушку, и Бело-

верову осторожно уложили на ливан.

 Теперь я возьму с моста ваш шарабан, заеду домой и мигом вернусь, — обратился Лев Николаевич к управляющему.

Терентьев и Зауэр как-то странно переглянулись.

Зачем же вам беспоконться, — заметил Петр Лаврентьевич. — Здесь уже есть врач...

- Дело не в беспокойстве, резко сказал Матов. В серьезном случае не мещает иметь и лвух.
- О, я хорошо знаю натуру фрейлейн! досадливо воскликиул Заузр.
- Но, может быть, вы педостаточно оцепили предстоящую ей опасность? - еще раз возразил ему Лев Николаевич. - Хотя и невозможно пока еще определить, в какой степени, но у нее, очевидно, сотрясение мозга. Я психиато и потому, в качестве специалиста, думаю, что имею право и даже обязан предложить здесь свои услуги. Если вы думаете ппаче и беретесь привести больпую немедленно в чувство, что пеобходимо для ее спасения, я готов уступить вам. Беретесь? Дайте честное слово врача?

Матов с такой энергией предложил этот вопрос Зауэру, что тот невольно попятился и промодчал.

«Какой горячий темперамент у этот черноглазый ме-дик!» — подумал он только, должно быть, в свое назидание. Лев Николаевич вопросительно взглянул на Терентьева.

 Да... ради бога... да поскорее! — отозвался последний. - А вы все-таки примите свои меры, - уже на ходу

посоветовал Матов Зауэру, нарочно обернувшись к нему. Но меры, припятые Августом Карловичем, не привели ни к чему. Вернувшись каким-то чудом минут через трипадцать (педаром иноходец стоял у ворот весь в пепе), Лев Николаевич застал больную в прежцем положении. Он привез с собой в шкатулке целую походную антечку и, на случай, электромагнитный прибор. Вся прислуга Белозеровой — большей частью молоденькие девушки, мужчин было не видно - собрались теперь в почтительном отдалении около своей хозяйки и выражали на лицах непритворную горесть, мпогие даже тихонько плакали, очевидно, боясь зарыдать громко. Матов, прежде всего, нашел вужным удалить их всех и потом уже

 Ах, да! — спохватился он вдруг, выпул из кармана какие-то бумаги и подал Терентьеву. — Считаю долгом удостоверить вас в моем звании.

Петр Лаврентьевич торонливо отстранил их рукой.

Что вы это!..— покраснел он.

приступил к больной.

Много стоило труда Льву Николаевичу привести больную в сознание; раза два он даже сомпьтельно покачал головой, но, наконец, старания его увенчались кое-каким успехом: Белозерова вздрогнула и сделала слабое движение рукой по направлению к затылку. Больно!..— чуть слышно простонала она.

Матов заметно просветлел.

— Рассудок, кажется, не помрачен! — радостно шепнул он Терептьему, тиховько уводя его за руку с террасы в сад. — Я за него только и онасалел. Пусть теперь г. Заузр осторожно, не утомляя больную, рассиросит ес, где она чувствует боль и что с пей случилось... Два-три вопроса — не больние; а я нока пройдусь по саду: мой вид, пожалуй, дурно подействует па нес»

И Лев Николаевич, как-то грустно опустив голову, пошел по дорожке внеред, Раздражающий занах претов, крко светившее топерь солпце, дружный оклик птиц в соседних кустах — все это так мало гармонировало с настоящим настроением молодого челоева, что оп решплел уйти от них в самую глухую часть сада. Пробираясь большой аллеей, Матов спернул всторону и наткнулся на миниатюрную в виде фонаря беседку из разноцветных стекол. Дверь беседки была отворена, и Лев Инколаевич машинально вошел в нес; по, заметив там на столе письменные принадлежности и какую-то книгу в красном переплете, доктор боязливо покосился на них и хотел веричуться.

 «Â, впрочем... вторгнувшийся в креность пеприятель имеет право на многое», — мелькнуло у него в голове что-то вроде болеапенной насмещик.

Матов покраснел и протянул руку к столу. Книга оказаласи прасстым трактатом Руссо «De l'inegalité parmi les hommes» и была заложена посредине чъми-то письмом, писанным по-русски и помеченным месяца два тому назад Парижем. Сбоку на свободном месте почтового листа видиелась бойкая приписка карапдащом, сделанняя рукой Белозеровой: «Ты думаешь так, а я совсем иначе. Живите и множьтесь, и да не потревожат вас больше мои письма», а неизвестная особа, скрывшая почему-то свое имя под скрытною буквой Д., излагала в инсьме следующее:

«Через час мы уезякаем отсюда, и потому спорить мие с тобой некогда. Забавиая ты, право: хочены непременно, чтоб все жили по-твоему. Что ж такого, что я вышла замуж? Уж не поставинь ли ты мне в преступление мое счастьс? Почему это я, по твоему мнению, отрежлась от своих убеждений? Они все при мне, и я никогда не давала никому слова притаться от исизии. Посмотрим, что выиграешь ты, сторонясь от пес, как от какой-то заразы!»

Тут опять была сбоку пометка Белозеровой: «Как понимать жизнь». Письмо продолжало:

<sup>1 «</sup>О перавенстве среди людей» (фр.).

«Право, я с каждым днем все более убеждаюсь, что ненавистное тебе «толчение волы» стало какой-то мировой манией. Никто не хочет педать настоящего педа, и все только выдвигают вперед свои принципы. Возьми хоть тебя, например: ты тоже толчешь воду, даже очень мелко, очень добросовестно толчешь, а между тем, я уверена, не замечаешь этого. А все оттого, душа моя, что тебя опутали кругом твои мудреные принципы и ты носишься с ними, как наседка с яйцом. Извини меня, я простая женщина, простая будущая мать семейства, bourfeoise в некотором роде, и мне позволительно рассуждать и выражаться просто. В твоем предпоследнем письме я нашла следы если не апатии, то скуки, а это верный признак толчения. Не сердись, пожалуйста, Я понимаю, что задача твоя не прихоть, что она исполнена даже свойственного тебе героизма, готова верить, наконец, русской пословице, которая говорит, что попытка - не шутка, и проч. Но пойми и ты, милая Евгения, что вовсе незачем пытаться-то умереть старой девой, да еще вдобавок и злой, пожалуй».

Против этого места не стояло никакой пометки, но письмо было сильно надорвано, точно в порыве неудержимой

лосалы.

«Поверь мне, - уверяло оно далее, - что не мужчины держат нас в руках, а мы их. Я теперь убедилась в этом положительно. Мы только не знаем своей силы или не умеем направить ее в надлежащую сторону. Для примера опять сошлюсь

на тебя же. Как высокообразованная девушка, увы...» Да где же это он, наконец? — послышался за беседкой

педоуменный голос Терентьева.

Недочитанное письмо выпало из рук Матова. Он быстро поднял его, положил в книгу, сунул ее на стол и, прислушавшись к шагам за беседкой, осторожно вышел оттуда в сад. Управляющий, не оглядываясь, шел впереди рядом с Зауэром.

 Вот вы гле! — сказал Лев Николаевич, обогнав их боковой тропинкой и выходя недалеко от того места, где они шли теперь. — А я совсем заплутал в этой чаще: голос слышу,

а выхода не найду. Ну, что? Как больная?

Зауэр передал ему результат своих наблюдений.

- Вы уверены, значит, что она сознает случившееся?

О. да! — протянул немец.

- Август Карлович находит, - вмешался Терентьев, что он может теперь принять на себя ответственность за исход болезни...

Да, да! — торопливо подтвердил тот.

- Говоря проще, я здесь больше не нужен, - отрезал 7 3anaa 1047 193

Матов.— Во всяком случае, считаю долгом, господа, прежде чем удалиться, изложить вам те приемы лечения, каких держался бы я в данном случае...

И Лев Николаевич подробио разъяснил, как стал бы ои

поступать.

Я тоже такой метод предполагал, — вставил Зауэр.
 «Ну, это-то ты, положим, врешь», — подумал Матов и громко сказал, обращиясь к Тепентьеву:

Извините: мне нынче опять пришлось быть навязчи-

вым; но... дело такого рода...

 Помилуйте, доктор! — живо перебил его управляющий и протинул ему руку. — Я вам, напротив, очень обязаи; но вы не спали всю ночь, и вам пора отдохнуть. Кстати, оччего вы не осмотрите ваш локоть? Вон на рубашке видиа кровь.

Пустяки! — чуть-чуть улыбнулся Лев Николаевич и простился.

Вернувшись домой, он действительно засиул как убитый.

#### Глава IX

Вскоре после полудия доктор, однако ж, проснулся, разбуженный песносным падоеданием комаров, псамы роем откуда-то налетевших в комнату, благодаря, должно быть, спова нахмурившейся потоде. События этого угра с поравительной яспостью, до меначайших оттенков, запечаталелись в памяти Матова, и он, прежде всего, попытался дать себе самый точный ответ в них, обсудив подробно каждую мелочь. Немного, впрочем, оказалось утешительного в соображениях Льва Инколевича: в копце конпов он пришел даже к тому убеждению, что ни на шаг не подвинулся вперед в сомом кропотливом анализе характера Белозеровой и ее отношений к Терентьеву; напротив, теперь этог характер как будго усложнылся еще больше, и эти отношения кавались вще запутавнее. Одно только было ясно: что доктору незачем оставаться здесь дольше.

«Уехать, когда она в таком положении?» — подумал он

и отрицательно покачал головой.

Льву Николаевичу, очевидно, хотелось хоть чем-пибудь извинить в собственных глазах еще настойчивее возникавшее в нем при мысли об отъевде желание продолжать ту несетеленную и, по правде сказать, довольно жалкую роль, какую играл он до сих пор в Завидове. С другой стороны, Матов был совершенно прав, не решаясь ускать немедленио: продолжи-

тельный обморок Евгении Александровны и лихорадочное состояние, обнаруженное больной, когда ее привели в чувство, заставляли опасаться, что она недешево разделается ос своим ушибом; к тому же доктор считал себя хотя и косвенной, но все-таки причной этого несчастного случая.

«Да1 мое место здесь пока», — решил ов еще рав. А между тем из головы его не выходили ни бесцеремопное терентьевское «ты», вполголоса обращенное к Белозеровой при ее уходе с площадки, ни тот обантельный, горячо свимантичный тон голоса молодой девушки, с каким ова обратилась к докто-

ру во имя их примирения.

 Што больно разоспался? — прервала нить его размышлений хозяйская дочь, на этот раз как-то робко заглянувшая к нему в комнату и, по-видимому, не ожидавшая, что он уже проснулся. — Чай станешь кушать?

- Мне ужасно есть хочется, а потом бы я и чайку вы-

пил, - отозвался Матов.

 Вольно же те голодать! — заметила она теперь уже своим обычным насмешливым тоном. — И без того, кажись, тоненький как струнка.

Авось у вас в Завидове поправлюсь, Авдотья Никитьев-

на, - невольно улыбнулся Лев Николаевич.

— Не так еще иссохнешь, коли повадишься за мост бегать...

Что вы говорите? — встрепенулся доктор.

Он даже присел на постели при этом.

 Ничего; так, мол, спроста. Вставай-ко ужо да мойся: обед давно поспел; тятенька и на охоту не ездил, да две тетерки при ввез, — рассменлась опа и быстро захлопиула дверь.

Матову очень непрвитны показались эти два прозрачные намежа молодой девушки на сет похождения; кроме того, он невольно обратил теперь ввимание на розовый двет ее сарафана и припомнил другой такой же сарафан, мелькиувший давеча утром между деревьями.

«Что бы это значило?» - тревожно подумал доктор.

# 

### МИМОЛЕТНЫЕ НАБРОСКИ Фенетон

κοεποι

Вступление.— Оживленный вид Петербурга.— Ф. М. Достоевскому нужен Константинополь.— «Новое Время» и его опечатки.— Эпидемия обидишести: гг. Тургенев. Суворин, Антонович и Мизантроп.— Благоприятность г. Пятковского.— Знаменитая строка незнаменитого поэта.— Мое послание к нему

ознакомимся, читатель. Нам придется теперь беседовать еженедельно и потому не мешает встать сразу в самые лучшие отношения друг к другу. Что касается меня, я буду совершенио откровенен, буду немножко серьезен, немножко смехотворен, но, во всяком случае, постараюсь сделать для тебя эту беселу нескучной. Быть может, и прозвучит у меня иногда невеселая нота, проскользиет затаенная скорбь. ты можешь побранить меня за них - и дело с концом. Конечно, все будет зависеть от материала. Материал этот не особенно богат, но и не очень скуден: русская жизнь, русский человек уж так устроены, что нет-нет да и прокатятся кривым колесом. Внешним приемом стесняться нам нечего; живая мысль требует живых, разнообразных форм, и хотя бы для ее выражения мне пришлось унести тебя в фантастические сферы - я не задумаюсь. Прокладывая скромную тропинку к твоему сердцу и сознанию, мне бы хотелось устилать ее и прозой, и стихами: стихи между прозой — ведь это те же цветы в листве букета. Каждое воскресенье я булу полносить тебе такой букет, взращенный на неблаголарной почве петербургского ветрограда, а ты, в свою очерель, если пожелаешь уполобиться избалованной красавине, каждое же воскресенье можешь смело выбрасывать за окно мой подарок, как только он побывает в твоих руках. С меня будет достаточно и того, что этот букет произведет на тебя известное впечатление, даст известный толчок твоей мысли. Теперь. когда наши отношения установлены, я весь к твоим услугам.

Петербург представляет очень оживленный вид в последнее время, как и подобает столице государства, объявившего войну. По городу то и дело двигаются массы войск; во дворе казарм и на соседних с ними улицах отдельные кучки молодых солдат учатся маршировке и ружейным приемам. Злесь. разумеется, не обходится без забавных сцен, и всегда глазеющая на эти эволюции пестрая толпа делает подчас очень остроумные замечания. Надо, впрочем, отдать полную справедливость обучающим офицерам: тут не подметишь ни резкого слова, ни иной какой-нибудь грубой выходки. Дело идет больше семейным порядком; вид солдатиков весел и усердие примерное. На лицах почти всех обывателей столицы, где бы они ни встречались, замечается какой-то праздничный вид. В трактирах — газеты берутся нарасхват и постоянно слышится громкое чтение, иногла по складам, военных известий. Словом, по всему заметно, что мы воюем.

Воюот и Ф. М. Достоевский. В мартовской книжке своего «Дневника писателя» оп опить протигивает руки к Константинополю, настойчиво приглашая соотечественников положить эту блестящую игрушку в широкий русский карман, нескотру на все политические соображения. Экий ведь упрямый старик! Но я полагаю, что мы его не послушаемся и, по обыкновению, свеликодушинуаем, хотя и говорят, что по обыкновению, свеликодушинуаем, хотя и говорят, что

война обновляет.

Как бы то ни было, она нисколько не обновила г. Суворина с его «Новым Временем», Известно, что эта пресловутая газета, между прочим, обилием и разнообразием, отличается еще крайней типографской небрежностью и невиданным богатством самых грубых опечаток. В последнее время ее промахи разрешились положительным курьезом, чтоб не сказать больше. Не говоря уже о том, что газета смешала папу Григория VII с Григорием XIII и провозгласила константинопольской телеграммой «волнение на Крите», она ухитрилась еще (в № 413) обозвать И. С. Тургенева «кокоткой». Не верится? Отчего же? Ведь покойная В. А. Лядова и одна здравствующая французская артистка были не так еще огорошены г. Сувориным. Дело в том, что «Новое Время» перевело и поместило у себя тургеневский рассказ «Сын попа», появившийся первоначально на французском языке. Г. Тургенев обиделся и, как говорит г. издатель «Нового Времени», «сделал» из этого «всероссийский вопрос», на что, в свою очередь, г. Суворин тоже обиделся и настрочил следующее: «Когда кокотка встречает новый фасон платья, когда она увидит последнюю модную картинку — сколько хлопот ей предстоит, чтоб облечься в этот модный костюм». Русский писатель (читай: И. С. Тургенев), появляющийся первоначально на иностранном языке, напоминает эту франтиху и проч. Не ясен ли смысл сего сказания? Однако ж, на другой день, г. Суворин спохватился и заявил, что вместо «кокотка» следует «кокетка». И просто, и замысловато. Нет, уж лучше, г. Суворин, объявите-ка сами поскорее войну... подобной халатности. Ведь этак я могу обозвать вас сегодня как мне угодно, а завтра оговориться, что это, мол, опечатка. Но неужели вы назовете только опечаткой и ту «анафему», которую так по-дьяконски провозгласила передовая статья в № 415 вашей газеты? Там говорится: «И пусть будут прокляты все те, которые воспользуются этим тяжелым временем (т. е. нынешним) для набивания своего кармана, для эксплуатации всего народа; пусть ляжет на них народная анафема» и проч. Что это такое?! Я понимаю, что так может еще выражаться какойнибудь лицемер, но уж никак не газета, претендующая на гуманность. Да, накопец, ведь эта злосчастная «анафема» может обрушиться на вашу же собственную голову, г. Суворин, и вот почему. Вы издаете дорогую газету, а между тем не позаботитесь, чтобы нап ней не слепли, по крайней мере, ваши читатели: вель иногла даже и не разберешь ее слепого набора. Я уж не говорю о тех корректурных ликовинках, какими вы постоянно угощаете свою публику. Скажите откровенно: зачем же вы сами-то, «пользуясь этим тяжелым временем», когда вашу газету покупают нарасхват, не издаете ее как следует? Разве это, по-вашему, не эксплуатация народа? Видите, как нужно осторожно обращаться с иными словами... «Пусть в наши сердца не закрадывается жалость к таким людям», - поучает та же передовая статья. Но я все-таки пожалею вас, г. Суворин, чтобы пе питать к кому-нибудь жалости — значит, по-мосму, уподобиться деревяшке. Если вы обидитесь этим сравнением, то можете смело припять его за опечатку.

Кстати об обидчивости. В последнее время это угнетенное душевное состояние стало у нас самым обычным явлением. Самолюбие, развитое до болеаненности, приявло просто какой-то эпидемический характер. Сперва, в более острый период этой эпидемии, ею заразились чуть ли не грудные младеяцы. И не берусь выяснять причин этого начального явления, я только констанирую факт. В самоновейшее время названная эпидемия поражает уже литературу; но на этой почве опа, к счастию, значительно утратила свою реакость и приняла характерь. так сказать, юмористический. Если легкий пароксизм ее с гг. Тургеневым и Сувориным недостаточея, то за более сильными ходить педалеско. Возьме недостаточенся, то за более сильными ходить педалеско. Возьме

хотя случай с г. Антоновичем. Этот почтенный критик молчал-молчал, да вдруг и обиделся ни с того, ни с сего. Обижен, говорит, — защитите! Дело было так. Месяц тому назад, если не больше, «Новое Время», по словам г. Антоновича, «обвиняло журнал «Знание» в том, что будто он тенденциозно и злонамеренно исказил при переводе «Путеществие по Аравии» Пальгрэва и исказил с тою преступною целью, чтобы скрасить дурные стороны исламизма и, напротив, бросить на него благоприятный свет». Я сам не читал этого обвинения и верю г. Антоновичу на слово. Однако ж да позволено мне будет спросить: при чем же он сам тут? Что общего между обидой, нанесенной, положим, журналу «Знание», и личностью г. Антоновича? Бесспорно, что он, как крытик, еще со времен «Современника», изощрился придавать своим писаниям смысл между строками; но при чтении его последних строк. начертанных в № 55 газеты «Наш Век», я решительно стал в тупик. А между тем строки эти значатся в его открытом письме к г. Суворину, которого он ядовито поздравляет с «прекрасной ролью литературной ишейки и доносчицы». в каковой будто бы «так удачно дебютировало «Новое Время». «Знание» доказало», говорит г. Антонович, «что ваша газета не только донесла на него, но еще сделала (какие ужасти!) ложный донос... Ваша газета не только не извинилась в своем доносе и в своей клевете... но еще нагло посмеялась над теми, которых оклеветала». Все это очень может быть, но я опять-таки спрошу: да почему же именно г. Антонович об этом пишет? А пишет он, изволите ди видеть, потому. что наша пресса не обратила внимания на этот поступок, «что и заставило» бывшего критика «сим (т. е. открытым письмом) констатировать явление, пропущенное нашей критикой, и представить его на суд общественного мнения». Другими словами - г. Антонович, презирая роль доносчика, принял на себя добровольную обязанность докладчика перед публикой. Прекрасно. Но, в таком случае, надо было и обращаться к публике, а не к г. Суворину; в таком случае не следовало также заканчивать письма словами: «Примите уверение в моем глубоком презрении ко всякого рода литературным инсинуациям, доносам и клеветам». Ведь это уж выходит личность, а не простое «констатирование явления, пропущенного нашей критикой». Да и почему это вы, г. Антонович, презираете только одни литературные доносы? Любопытно было бы знать. Мое же собственное мнение о поступке г. Антоновича я выражу ему здесь краткими словами, употребив тоже форму открытого письма — благо на нее пошла теперь такая мола. Вот это письмо.

## Милостивый Государь Максим Алексеевич,

Некогда Вы были очень известны, как оппонент Писарева. Скажу больше — искры, сыпавшиеся из-под его пера, зпачительно увеличивали своим блеском то слабое сияние, которое, собственно, и окружало ваш скромный литературный облик. Потом Вы замолкли, — не знаю почему, но... замолкли. О человеке, который молчит, вообще говорят мало, — перестали говорить и о Вас. Но червь литературного самолюбия точил Вас все это время и, наконец, вынудил прокатиться кривым колесом перед публикой: авось, мол, вспомнит. Не берусь судить, насколько Вы достигли этой цели, но смею спросить Вас, не припоминается ли Вам иногда такая спена из детства: в классе чинно сидят мальчики в ожидании учителя. Вдруг какой-то школьник, давно уже питавший затаенную неприязнь к ученику, положим, Иванову (за перехваченное, положим, стальное перышко), быстро соскакивает со скамьи, выбегает на середину комнаты и с гримасой произносит: «Иванов, господа, - наушник!» Все, разумеется, смеются. а школьник благополучно водворяется на своем месте. Вот именно такую сцену я видел во сне по прочтении Вашего письма. Впрочем, я видел еще и другую. На кафедре стоял ученик Иванов, безобразно стучал по ней кулаком и неистово провозглашал: «Анафема!» Школьник старался перекричать его. «Презираю... презираю доносы!» — ревел он еще пуще. Не знаю, чем бы кончилась эта последняя сцена, если б, к счастию, меня не разбудило... лукошко. Успокойтесь. Максим Алексеевич: это не было собственно лукошко, а обыкновенная корзина с чистым бельем, невежественно поставленная моей прачкой ко мне на кровать. Но я все-таки был очень рад. что сновидение кончилось. Позвольте же мне выразить теперь скромпую надежду, что детские сны мои не повторятся больше, и от души пожелать Вам скорого исцеления от болезненной обидчивости и столь же ненормально развитого самолюбия. Примите и проч.»

Да, читатель! за выздоровление г. Антоновича я еще кое-как спокоен, но уж отнюдь не могу поручиться за одного моего собрата по фельетопу — именно за г. Мизантропа, неуклюже забавляющего, как известно, своим «Калейдоско-пом» подписчиков журнала «Дело». В мартовской книжке потешник этот ужасно разобиделся на какую-то «молкую газетку», дерзиувшую приписать его фельетон перу г. Буренны. Уж на что, кажется, безобидное дело, а ведь разовлился, да еще как! «Мелкая газетка», видите, прочла ему «кане-то глупые каставления». Ну, и слава бого, что прочла «тлупые»

ведь от умных ему не поздоровилось бы. А он между тем на себя выходит, учть не на степы лезет: называет автора статьи «курнальным Пертушкой», свором, на котором горит шанка», «зверем, который защищается... своим запахом», и т. д. в том же благовонном роде. Вот что значит зиндемия-то: никуда от нее не убежишы! Можно, впрочем, и то сказать, что мизантропам совсем не следовало бы поручать фельетонов: ведь это больше все люди, привыкшие скорее повелевать «медкотой», чем назидать публику легкой, остроумной беседой.

Среди этих печальных фактов обидчивости, неоспорямо докамывающих существование у нас эпидемия невизтанцовае импект самолюбий, как-то отрадно отдохнуть мыслью на таком скромном, даже можно сказать, безобидном литераторе, как, например, г. Питковский Поемотрите, с какой пдеальной застенчивостью рекомендует он в газетных объявлениях свою книгу: «Монографии и критические этоды». «Благоприятыме отзывы» — говорит он только, потом смиренно ставит две точки и перечисляет все наши дучшие периодические издания, предпослав им предлог «в». «Благоприятный человек должем быть этот г. Питковский» — наверно подумает, в свою очередь, публика — и купит его книгу.

Но еще большим отсутствием самолюбия и, конечно, не меньшей безобидностью веет от музы некоего поэта, по фамилии г. Гордеев, печатающего свои стихи, не помню в какой-газете. В стихотворении «Жалоба пасынка» я обрел у него следующую достольматирую строку:

Потрепав по плечу словом ласковым.

Не правда ли, какой сочный образ? Уже одно трепание по плечу выражает собой ласку, но если произвести этот маневр еще и ласковым словом — какам сугубая получится ласка! Не могу удержаться, г. Гордеев, чтобы не приветствовать Вас стихами же. Местоимение «ты» примите за поэтическую вольность.

Послание поэта к поэту.

Посеящается г. Гордессу.

О, поэт! твои ласки сутубые Привеля меня вдруг к заключенню, Что не ведая язв самолюбия, Ты способен в стихах к увлечению. Сей отрадной увлежшиесь оказией, Я — клянусь... коть покойным Херасковым! — Так и обнял тебя бы фантазией, Потрепав по плечу словом ласковым...

Почему именно последняя строка навела меня на мысль об отсутствии самолюбия у г. Гордеева и об его безобидности — сказать хорошенько я и сам не умею, по уверен, что мое послание инмало не разобидит его: есть уж такие благодушные строчки...

2

Самоубийства.— Невеселые мысли по этому поводу.— Некролог Л. П. Ломачевского.— Новые выходки г. Суворина.— Мое открытое письмо к нему.— Образчики стихотворных писем

Поневоле я должен начать сегодии за упокой и даже не могу наверно сказать, удастся ли мне кончить во здравис. Некоторые факты будничной действительности, промельк-пувшие за последнюю неделю, отличаются такими пеуепштельными свойствами, что, право, способны морачить даже меня, избравшего для себя псевдоним веселого поэта. Поиятно, что подобный материал далеко мне ие по вкусу, что я только нехотя делюсь им с читателем. Но что же прикажете делать? Имзыь не перестроншь по-своему, фактов ей пе навяжешь и не вставишь ее в наперед определенные рамки.

Последняя неделя ознаменовала себя целым рядом самоубийств. «Никто не виновен в моей смерти, мне просто надоело жить». Таково лаконическое содержание записки, найденной в кармане очень прилично одетого мужчины средних лет, застрелившегося на днях близ Чесменской богадельни. Имя несчастного осталось неизвестным, так как, по словам официального сообщения, «покойный постарался уничтожить все следы к открытию его звания». Конечно, нас не удивишь самоубийством, не удивишь даже целым рядом их; но в данном случае весьма характерным является самый лаконизм итога, подведенного этому существованию: «мне просто надоело жить». Я лично, по крайней мере, не припомню другого, столь же краткого признания самоубийцы. Ведь из него поразительно явствует, что жизнь не дала никаких интересов человеку, что он не нашел в окружавшей его действительности ни одного мотива, за который стоило бы ухватиться ради возможности ее продолжения. - не так ли? А это значит, в свою очерель, читатель, что жизнь ло гакой степени белна еще полобными мотивами, что не каждый может найти их в ней, даже достигнув средних лет, даже имея средства быть «одетым прилично»... Пругой случай самоубийства, тоже бывший на прошлой неделе, полтверждает это как нельзя лучше. Некто ступент Конпратьев кончил свою жизнь пол колесами локомотива только потому. что лишился любимой левушки, умершей от чахотки. И заметьте, это решение не было минутным порывом отчаяния; несчастный юноша даже позаботился о некоторых удобствах смерти: он выбрал менее всего освещенное место, следал в песке небольшое углубление, чтобы, положив в него голову. можно было плотнее прилечь к рельсу. Покойный, очевилно. не принадлежал также и к тем субъектам, для которых жизнь и смерть безразличны: «Люблю А. П. - Скоро свидимся». -пишет он в конце записки, предназначенной им для родных. Ясно, что желание жизни существовало злесь, но только оборвался ее интерес. Так неужели же, в самом леле, у этой мололой жизни не нашлось других интересов, кроме интереса дюбви? Над такими явлениями недьзя не задуматься глубоко, хотя в них и «никто не виновен», как хочет уверить нас большинство самоубийц. Эти явления особенно резко выступают теперь, когда русская жизнь так нужна, когда в ней, по-видимому, существует такой высокий интерес и когда, наконец, можно жертвовать ею и не бесследно.

Но будничная жизнь неумолима: ей все равно, каковы бы ни были ее жертвы; она одинаково бездушно вырывает из общественных рядов и праздного человека, соскучившегося бессодержательной жизнью, и полезного труженика, расчищающего по силам своего ума и таланта родные плевелы. По словам газеты «Наш Век», «в ночь с 10 на 11 мая, в Обуховской больнице скончался литератор, известный автор сцен и рассказов из чиновничьего быта, Л. П. Ломачевский. После покойного осталась семья, состоящая из жены и пятерых детей, существовавшая только литературными заработками П. П.». Этот коротенький некролог, от которого так и веет на лушу каким-то жутким хололом убожества и бесприютности, гораздо красноречивее всякой многовещательной биографии. Давно ли, кажется, на страницах этого журнала один из моих товарищей указывал на печальную судьбу русских писателей, на целый ряд безвременных и вопиющих кончин. Еще не успели остыть его симпатичные строки - и вот уже перед нашими глазами зияет новая литературцая могила, и опять с той же ужасающей обстановкой

больницы, рокового одиночества и беспомощной, голодной семы в перспективе. И общество совершению равнодушию проходит мимо одиноких борцов мысли, изнемогающих и падающих под бременем непосильной работы, под гистом этого убийственного равнодушии! Набрасываеты эти грустные строки — и в голому невольно закрадывается щемящая душу мысль, то, может быть, не сегодия, так завтра послужит и твои кончина таким же печальным материалом для фельетона следующей недели, станешь и ты убогим сожетом такого же убогого некролога, каким удостоила газета покойного Ломачевского. Почтим же и мы с тобой, читатель, память этого скромного, быть может, и не замеченного тобой труженика мысли, воя жизны которого, действительно, представляла ежедневную безуспешную борьбу с безвыходностью положения я лительторного подоставия.

Да, читатель, мы с тобой ошиблись: материал этот совсем для нас неподходящий, а главное — мало ободряющий. Вот г. Суворин, так тот хоть кого ободрит. Такой назойливой храбрости, такой зудливой прыти давно уже не видала наша печать. Если турки как-нибудь одолеют нас, и в Петербурге начнут бесчинствовать баши-бузуки, я положительно спрячусь за г. издателя «Нового Времени»: эти господа, вероятно, сразу поймут друг друга, обнимутся и облобызаются. Но. с другой стороны, меня опять и подозрение берет: уж не взбесился ли г. Суворин? Только странно как-то представить себе, что такой ловкий и сообразительный человек мог взбеситься в самое неурочное время. Ведь бесятся обыкновенно при наступлении сильных жаров... по крайней мере, животные; а теперь, когда я пишу эти строки, у меня в комнате топится печь, несмотря на майские дни. Очень может быть, впрочем, что я тут ровно столько же понимаю, сколько смыслит известный доктор Шмидт в лечении рака, но предостеречь публику все-таки не мешает. Собственно, храбрость г. Суворин обнаруживал почти всегда, за исключением, конечно, того трагикомического случая, когла он так струсил, что обещал даже ходить с револьвером в кармане. Но мужество с признаками бешенства появилось у него только с изданием газеты и ныне грозит всем и каждому. Вот два наглядных примера. В своем последнем воскресном фельетоне, подзадоренный близоруким политическим самоуничижением некоторых господ, о лордах Дерби и Дизраэли г. Суворин выражается так: «Черт ли в том, что они евро-нейцы? Они просто английские исправники и становые, выработавшиеся в школе парламентаризма, которая и дурака коечему научит». Уязвленный тем, что в Петербурге предпо-

лагается издание газеты «La Russie Contemporaine» при участии некоего г. Лебурде, г. издатель «Нового Времени» с ценой у рта восклицает: «Кто такой г. Лебурле? Парикмахер он, сапожник, шарманшик или пройдоха? Надо думать, что он не принадлежит к честным ремесленникам; но если он пройдоха, то не умный, ибо едва ли можно выдумать чтонибудь глупее его программы. О, проходимец!» Не постаточно ли, читатель, этих двух примеров, чтобы при встрече с г. Сувориным на улице сторониться от него подальше: а что, мол, как вдруг укусит? Да, действительно, опасно. Ведь сделанная мною сейчас выписка представляет уже не остроумную выходку расходившегося журналиста, а просто — бешеный лай, не имеющий к тому же достаточного повода. Из письма г. Заменцкого, которое помещено в № 73 газеты «Наш Век». теперь оказывается, что так беззастенчиво облаянный г. Лебурде «уже 25 лет живет в Петербурге и принимает самое деятельное участие в комитете, состоящем под председательством посланника Франции, для сбора пожертвований для общества Красного Креста». Оказывается также, что главным ответственным редактором газеты «La Russie Contemporaine» будет г. Л. Б. де Легай — бывший редактор газеты «Peuple français» и основатель газеты «L'Etoile», а не г. Лебурде, секретарь редакции, который — как замечает Г. Заменикий,— «к счастию для него, не пользуется известностью г. Суворина». Поистине, к счастью! Меня, признаться, так и подмывает написать г. Суворину открытое письмо, до которых он сам прежде был такой охотник. Нечего делать - попробую: авось человек образумитен Итак:

«Любезнейший мой собрат по фельетону,

Я знаю, что Вы пе наригилясер, пе саполник, не шарманщик, не пройдока и не проходимен. Но я знаю также, что Вы любите отбрить всякого, что в издании Вашей газеты Вы неряшливы, как сапожник, часто принимаете ее за шарманку, изалекая из нее звуки на мотивы любямых русских несен, так что публика, бросая вам свои гроши, хотя в не считает Вас пройдохой, но уже начинает относиться к Вам теперь почти как проходимцу. Вам это падо принять к сведению. Когда Вы получили возможность издавать свою газету, псе мы, литературные работники, порадовались за Вас и пожелали Вам всякого успека, ибо приятно было видеть хотя одного из нас пробившимся на широкую дорогу, а Вы были прежде из наших. Поэтому Вас никто не облаял, никто не лягиул, никто не позавидовал Вашей новой собственности. Чего бы, кажется, для Вас больше? И мы думали, что пости. Чего бы, кажется, для Вас больше? И мы думали, что

Вашу роль журналиста Вы поведете почетно, но скромно. Мы, однако ж, ошиблись. Едва оперившись, Вы уже начали хорохориться подобно рассерженному индейскому петуху, раздувавшему до смешного свою красную кишку. Это может засвидетельствовать вся Ваша журнальная деятельность до настоящей минуты. Обладая сметливостью, Вы стараетесь приурочивать к Вашей газете русские литературные авторитеты -не из уважения к их уму и таланту, а только ради их имени. Это показало Ваше поведение в отношении г. Тургенева. Прикрывшись квасным патриотизмом, Вы стали выразительно тявкать в сторону таких изданий, книжки которых и без того нередко задерживались. Это доказал Вам г. Антонович. Любуясь и охорашиваясь своей литературной неопрятностью, чтоб не сказать больше, Вы теперь начинаете уже позволять себе такие выходки, которые не следаля бы чести и удинному мальчишке. Все это, любезнейший собрат, очевидно показывает, что или Ваши прежние убеждения скромного литературного работника служили Вам только фиктивными подмостками для достижения известной высоты, или что они задохлись под широкими полями пышного излательского халата. До сих пор Вы, копечно, не достигли еще того, чтобы на честную русскую печать легла неприятной тенью Ваша теперешняя журнальная деятельность; но она скоро может превратить Ваше «Новое Время» в «Фигаро», а Вас — в Вильмесана, Наклонная плоскость — самая опасная из плоскостей. Это Вам надо помнить. Остановитесь же. любезнейший собрат, вовремя. Вы человек умный и потому. надеюсь, оцените мой совет по достоинству. Вы человек с талантом, а таланту не трудно стяжать себе даже самую громкую известность, не прибегая к фарсам и либеральному заигрыванию с публикой. Верьте, любезнейший собрат, что вот именно только эти-то два Ваши качества, т. е. ум и талант, и заставили меня выразить Вам, с надлежащей откровенностью, все вышеизложенное, и примите и проч.»,

Кстати об открытых письмах. В последнее время ови стали появляться в таком ужасающем количестве, что я советовал бы редакциям наших газет завести для них особый отдел. Но так как прозавческая форма невольно располагает к многоглаголавию, то лучше всего было бы придавать им стихотворный облик. Тогда, выиграв в сжатости текста и мысли, они получат вместе с тем и большую выразительность. Чтобы облегчить редакциям эту, и без того немудреную, задачу, я постараюсь привести здесь два-три посильных образчика. т

Письмо к И. С. Тургеневу

Хоть ради б вежливости, да-с, Вы нас предупредили, Что в «бедепматt'е» свой рассказ Вы равьше поместили. Одно бы слово — и закон, И дело вышло б чисто; А вот теперь я огорчен — Я... в роли журналиста!

А. Суворин

11

Письмо в газету «Наш Век»

Оставляя вздор и хлам Разный без вниманья, Извиняюсь я, что Вам Шлю сие посланье. Я с Сувориным самим Не сказал ни слова... Правда, всл я дело с ним, Но чрез Лихачева. А того предупредил. Даже я в избытке: «Если 6 я вам повредил — Вычтите убытки».

Ив. Тургенев

111

Еще письмо в газету «Наш Век»

Простите, что я бомбардирую Вас, Но я тут совсем ин при чем: Опять я затронут нелепо сейчас В суворивском «Времени» том. Толкуют, что будто могу я писать На двух языках. Никогда! Ведь это, по-моему, прямо сказать, что мне самобытность чужда. Был солон порою урок; Но если я что за обяду считал, Так именно этот упрек. Спешу заявить и покорно прошу Уведомить милый мой край: Я только по-русски, по-русски пишу; — И с этим бог справиться дай!

Ив. Тургенев

Не правда ли, читатель, что в такой форме письма апачительно выптравот? Другой вопрос — пасколько вся эта домашиня переписка, будь опа стихотворная или прозаическая, может интересовать публику. Но уж если ее непременно хотят пичкать этой перепиской, то, по-моему, стихи будут удобосваримее. Во всяком случае, так как нывче век промышленный, я писколько не стесиляюсь предложить на первый раз редакциям собственные услуги... конечно, за умеренное вознаграждение.

3

Обрушившийся дом. — Иравственное падение г. Утина. — Мой странный сон по поводу специальных корреспондентов наших сазет. — География «Нового Времени». — Курьезное пожертвование. — Студент Иваницкий. — Некролог В. А. Владимирского

Теперь надю ходить по петербургским улицам и беспрестанию озпраться, как бы не раздавила тебя какая-пибудь обрушившияся шальная стена вновь выстроенного дома. Я даже стал ходить эти дни не по тротуару, а по средине улицы,— все, думаю, как-то безопаснее. Дело в том, что на днях провальнись две стены каменного трехэтажного дома купца Абдалова, выстроившего его три года тому назад на Песках. Рассказывают, что по настоянию полиции дом этот был недавно освядствъствовна дъхитекторами, которые нашли его крепким и удобими. Нечего сказать, хорошо «удобство» быть раздавленным! Жильцы не пострадали только благодаря случайносты. Отчего же, спранивается, «крепкий» дом провалилел? Поэтически это можно объяснить очень просто и не в ущерб релутации гг. архитекторова.

На Песках, от сотрясенья, Провалился дом один — Потому... что очень сильно Бомбардируют Виддин. Однако я желал бы лучше, для блага публики, чтобы ретутация этих господ провалилась вместе с обрушившимием генами, как провальнась, при одном недавием процессе, иравственная физиономия г. прислжного поверенного Утипа, стоически доказывавшего, что гласность для банковых операций — дело неподходящее. Надобно не питать ни малейшего уважения к своему адвокатскому званию, чтобы дерзиуть отстанвать, не краснея, такую неблагодарную и неблаговядную задачу... даже помимо большого вознаграждения. А, впрочем.

> Иметь приятно совесть... но В наш век «погоня за наживой» Стыдиться мысли, речи лживой Немногим пэбранным дано.

К числу этих немногих избранных, очемидно, не может быть причислен и г. Полетика, подвизавшийся, как известно, против г. Высоцкого в одном из засегданий общества для содействия русской промышленности и торговае, хотя он и сделал в своей речи великие открытия, что «начала банковского дела ложные, почва свяеврия», что «частные элоупотребления тут ин при чем», что «обличения теперь не помогут» и проч. Словом, г. Полетика тоже хотел доказать, как и названный мяюю здюжат, что операций банка проверять не следует и что гласность тут не поможет. Когда я буду допущен к сундуму с общественными деньтами, для производства над ними различных операций, то полагаю, что начну ораторствовать и сам на такую же резонную тему.

На диях, читатель, я сам не мог воздержаться... от некоторого соблазна. Мне присинлось, что редакция «Живописного Обозрения» отправляет мене своим специальным корреспощентом на театр военных действий. Как ни уверял я во сне почтенного редактора, что я к такому серьезному делу песспособен, но он не хотел ичего слышать, не принимая напесспособен, но он не хотел ичего слышать, не принимая на-

каких отговорок и только твердил;

Поезжайте, поезжайте. Это дело решенное. Затрудняться тут нечем: не боги горшки обжигают. Попривымните и все пойдне как по маслу. Главное — побольше поэзии, побольше обстоятельных описаний всех этих мазанок, конетливо приотившихся на южной земле... само собой разумеется, хорошеньких глазок руммиских жещии...

Но, позвольте... – остановил я его, – г. Каразии...

 Что ж такое, батюшка, г. Каразин? — пылко возразил он. — Прекрасно пишет. Конечно, от его писем не пахнет порохом, как это сплошь да рядом встречается у военных корреспондентов других наший: но зато... посмотрите, сколько поэзии! Он даже телеграммы умеет поэтизировать...

И релактор поспешно сунул мне в руку один из номеров «Нового Времени».

 Однако... — снова остановил я его. — г. Боборыкин... Да! вот вам живой пример. — быстро воскликнул он: сидит человек в Вене, «только и дела делает, что ходит и лежит, читает, по возможности, меньше», размосит книги по

поручению знакомых — и все это подробно описывает. ведь «Наш Век» находит его же, вероятяю, очень запимательяым...

Чувствуя, что начинаю сдаваться, я еще раз попытался было остановить почтенного редактора:

- Позвольте... гг. Максимов, Буренин...

 Гм! Максимов...— замялся он несколько.— Ну. этот любит больше описывать «пьяных солдатиков». Так, впрочем. что же? Ведь и это интересно-с; ведь надо же и эту сторону русского человека осветить. Да, наконец, у каждого имеется своя специальная струнка-с. Что же касается г. Буренина, то пример его может послужить вам лучшим ободрением: он даже прямо заявил, что выехал «с легким сердцем». Печего затрудняться и вам,

Лай, лумаю, сделаю последнюю попытку.

Г. Немирович-Паячеяко...— слабо сказал я.

 Пожалуйста, не говорите мне ничего о моих сотрудянках! - уже запальчиво возразил редактор: - мне не приходится хвалить их самому... Словом, вы должны ехать и конец разговору.

Скромпость моя была окончательно побеждена.

Ну куда же я поеду? — спросил я только.

 Куда хотите: на Дунай, в Париж, в Америку, в Африку... в Австралию, накояец, - яе все ли равно?

- Но какое же отношение будет иметь... например, Австралия к настоящей войяе? - вытаращил я изумленно глаза

- Ах, боже мой! как «какое»? Вы можете сообщать нам, что думают о ней, положим, папуасы... Ведь это, батюшка, в высшей степени интересно и оригинально. Наверяю, г. Миклухо-Маклай поможет вам самым обязательным образом. Я ему, впрочем, напишу.

Что вы станете делать с такой американской настойчивостью? Мы перешли к разговору об условиях и мигом покончили дело. Я даже выторговал себе на счет редакции бутылку сельтерской воды на все время путешествия: страны, мол, будут попадаться очень жаркие... Вдруг я спохватился, однако.

— Прежде чем подписать наши условия, поэвольте мис представить вам хотя краткую пробиую корреспоиденцию еще эдесь, не выезжая с места, попросил я для очистки совести. — Если читателя «Живописного Обозрения» останутся довольные ею — я выеду на другой же деля.

- Вы несносны с вашими претензиями, но, так и быть,

и это вам позволяется, — согласился редактор.

И вот я снова вижу во сис, что сижу за цельм ворохом русских газет, тщательно выбираю там на специальных военвых корреспояденций подходящие для меня строки и, жслая отличиться, делаю из всего этого невообразимый винегрет. И беру кусочек и уг. Максимова, и уг. Боборыкива и, словом, у всех по кусочку. Голова моя горит, а в ней назойляво мелькает только одна ясно определенная, неотвязная мысль, что я должен быть на первый раз очень краток и выразителен, есла хочу наслаждаться всеми пределетими жизви... между папуасами. Перо мое лихорадочно выводит на бумате:

(Дпевник корреспондента «Живописного Обозрения»)

### Письмо первое.

Выехав с легким сердцем, я буду заносить и такие впечатления, какие будут относиться к современным событиям. и такие, какие совсем ни к чему не булут относиться... Стоги прошлогоднего сена желтеют повсюлу. Вилимо его много. На стогах — аисты, аисты на полях, аисты в разливах... Как кокетливы, изящны издали бессарабские деревушки. Одна, например, из-за горы выбежала, когда паш поезд поравнялся с нею, и опять спряталась за другую гору, когда поезд пошел палее. Важно!.. Женщины не особенно красивы; глаза хотя и черны, но без страсти, а скорее в них замечается утомление... Одеваться желают со вкусом, но остаются при одном только желании... Вчера я встретил на улице выпившего солдата; его окружили румыны и ласково разговаривали с ним: прошла мимо солдатика франтовато одетая горничная; солдатик посмотрел ей вслед, развел руками и зачмокал губами. восторгаясь прелестями ее форм...

— Знаете ли, что будет? — говорил он мне раздраженным шепотом, плюя мне в лицо и силясь оторвать пуговицу от моего сюртука: — Франция воспользуется удобным случаем, чтобы вернуть Эльзас и Лотарингию...

Вчера я приехал в Вену... Я привез г. Новикову из Вар-

шавы книгу от его говарища по школе и университету... Свищенника, о. Раевского, я давно знаю, около девяти лет; но откровенно говоря, не любял ходить к нему, когда бывал в Вене. Он только сильно поседел, но еще свеж. Ему тоже привез книгу из Варшавы, от моего знакомого... Г. Новиков был так любезен — передал мне чрез о. Раевского свое сожаление о том, что я в понедельник не застал его, и желалие еще раз видеть меня... В эту последиюю беседу он сказал мне даже: — Капдилатского диплома у меня нет, он при моих доку-

— кандидатского диплома у меня нет, он при моих документах; но магистерский я храню при себе.

Я с полной откровенностью высказал г. Новикову: как мел русские писатели — не избалованы в этом смисле и как мие лично приятно было найти в сношениях с одним из самых видных деятелей русской дипломатии столько простоты и достушности вместе с общностью развития, тона и языка. Провожая меня до лестняци, г. Новиков»...!

Впрочем, на первый раз довольно. Следующее письмо вы, вероятно, получите от меня уже из страны папуасов.

Но тут я внезапно проснулся. Боже мой, какая пногда чепуха может пригрезиться во спе! — подумал я невольно. Теперь ты можешь быть совершенно спокоем, читатель: мне викуда не предстоит ехать. Но если б даже я и поехал куданибудь, то, во всяком случае, не сообразуясь с географией, преподаваемой «Новым Временем» своим подписчикам. В № 436 этой газеты напечатана корреспоиденция из г. Гжатска Тамбовской губернии, тогда как город этот находится в Смоленской. Вот и поезжайте, пзучайте Россию по указанию г. Суворина! Невольно скажешь:

Города перемещает Он по собственному смыслу. Так дугу порой вставляет, С пьяпых глаз, извозчик к дышлу.

Воп и в наших рядах олять убыль. 18 мая скончался издатель «Петербургского Листка» В. А. Владимирский. Правда, собственно литературная деятельность покойного, хотя и отличалась некоторым разнообразнем, была довольно скромна; но все-таки это убыль...

В этом письме нет ил одной моей собственной фразы: все завыствовано у гг. Буренина, Максимова, Боборыквиа и других корреспоидентов. Смею думать, однако ж, что и их спецвальных писаниях не больше сопременного смелад, одрежания и изгерса, чем в моем образчике.

Зоологический сад и мои впечатления. — Разрешение воприса об «отцая» и «детях». — Миллионное ходатайство г. Струве... — Невинный фотограф... — Новый фельетокиет и мой привет ему. — Будущий петербургский аквариум. — Бешеные собаки. — Дело г-жи Кронеберг. — Скромное обещание

Так как я, читатель, уже не поехал в страну папуасов. то вчера, с горя, ношел в зоологический сал. Мне хотелось. по крайней мере, полюбоваться на кенгуру — милых живот-ных этой любопытной страны. Предпринимая такую невинную прогулку, я вполне был уверен, что расположение моего духа останется невозмутимым на целый вечер. Но это мне только так казалось: едва вступив в сад, я уже возмутился, У помещения собак, над одной из клеток, глаза мои с недоумением остановились на дощечке со следующей, очевидно, русской надписью: «кравиная сабака». Под этой налписью стояла другая — латинская, по которой я только и мог догадаться, что дело идет просто о «кровяной собаке». Боже мой! неужели русскую надпись редактировал г. Суворин? — невольно пришло мне в голову: грамматический курьез дощечки так близко походил на опечатку «Нового Времени». Во всяком случае, кому бы ни принадлежало составление этого курьеза, г-же Рост полжно быть очень стыдно за него: живя столько лет в России и собирая ежегодно такую обильную дань с посетителей своего сада, она могла бы, кажется, позаботиться, чтобы ее русские надписи составлялись пограмотнее. Впрочем, надо и то сказать, большинство немцев всегда и везде отличалось неуважением к стране, которая давала им приют и кормила их... Во все время прогулки по салу мне почему-то то и дело шли на память наши журнальные деятели. Так, например, большой слон с его хоботом вызвал у меня представление о г. Краевском с его «Голосом»; морские свинки, сует-ливо, но мирно возившиеся около брошенной им травки, напомнили мне наших военных корреспондентов; неуклюжая птица марабу, стоявшая неподвижно на верхушке выстроенной для нее будки, казалась мне похожей, как две капли воды, на кн. В. Мещерского, а сама будка — на «Гражданина»; даже дикообраз, и тот как будто смахивал... на г. Благосветлова, и т. д. Только хищники не напомнили мне никого: они смотрели слишком гордо и независимо. Под конец меня уже совсем вывела из терпения такая нелепая галлюцинация, и я перестал смотреть на зверей. Да, впрочем, по правде сказать, и смотреть-то было не на что: ничего нового в саду не оказалось, за исключением двух малайских медвелей.

Кстати о медведих. В зверинце г-жи Рост, как известно, давно уже содержится великоленный экземпляр полярного представителя этой породы, очень ценный и требующий самого тщательного ухода за собой. Так как веякая пища, кроме рыбой и мяской, положительно вредна ему, то публика приглащается не кормить его ничем. Приглащение это выставлено на видном месте клетки. Когда я подошел к ней, какой-то господия, весьма приличный по наружности и запасшийся порядочной краюхой хлеба, только что собирался покормить им явеля.

Нельзя, папа, ничего давать ему... — тревожно остановил отца гимназист лет двенадцати, указывая ему на вывещенное приглашение.

Господин прочел надпись, отломил от своей краюхи изрядный кусок и молча стал просовывать его за решетку.

— Ведь он может околеть, папа...— еще тревожнее и

даже несколько настойчиво проговорил гимназист.

Но отец и теперь не обратил на него ни малейшего внимания и невозмутимо просупул хлеб в клетку. Заметив, однако, мой пристальный взгляд, он поспешил уда-

литься. Таким образом, тут, у этой медвежьей клетки, я, в какихнибудь пять минут, окончательно и без особенного философствования разрешил для себя так долго мучивший всех рос-

сиян вопрос: кто лучше - «отны» или «дети»?

Па. лействительно, «лети» лучше, Чтобы убедить в этом и тебя, читатель, я поишу доказательств в текущей жизни. По словам «Петербургской Газеты», четырнадцатилетний мальчик, Зверев, обвинялся у мирового судьи 2 участка в карманном воровстве. Судья определил: Зверева, за малолетством его, отдать на исправление родителям. «Дозвольте, судья мировой, здесь его высечь, чтобы он помнил, как падо жить». — сказала мать Зверева. «Можете это сделать в полицейском участке», - заметил судья. Спрашиваю вас, г. умиротворитель: во-первых, почему же именно «в полицейском участке», а не дома? Во-вторых, осмелитесь ли вы принять на себя ответственность за последствия подобного совета по системе «Помостроя»? И, наконец, в какой школе изволили воспитываться вы сами, если попускаете возможность розог лля летей? Еще один вопрос: неужели вам никогда не приходилось подумать, почему это наше правительство отменило телесное наказание даже для взрослых, даже для убийц? Если не приходилось, то, ради бога, подумайте и не смущайте публику вашей камеры такими замечаниями, в постоинстве которых может усомниться всякий мало-мальски витый человек. Очевидно, читатель, что это — «отновский» взгляд. А вот и пругой пример. По поволу изгнания учеников из училищ г. Суворин говорит: «Мне иногла сдается, что прежнее время было гуманнее. Прежле мальчики шалили и пелали безобразия горазло больше, чем ныпе, и гг. педагоги относились к этому снисходительнее. Правда, прежде породи, но самому испорченному мальчику даже из калетских корпусов не давали «волчьего паспорта». Налеюсь, отсюла ясно, как божий лень, что если б г. Суворина взлумали изгнать на Петербурга, то он лучше согласился бы на порку, чем на изгнание. Очевитно, что и это тоже «отцовский» взгляд, с тем только различием, что алесь уже, в вилах самоохраны, готовы принести илолу благоразумия всяческую жертву... лаже и не бескровную. Теперь посмотрим, как относятся к этому же предмету «дети». В «Русский Мир» пишут из Келецкой губернии, что «в посаде Магоща случилось на лиях самоубийство, над которым невольно прихолится призалуматься. Сын мешанина названного посала, четы рналиатилетний мальчик. Петр Яворский. наказанный матерью своею за непослушание, в тот же самый день, вечером, повесился в своем доме». Мальчик этот, очевидно, не разделял ни теории г. Суворина, ни замечания г. мирового судьи 2 участка; а жаль: старших надо слушаться. Но я думаю, читатель, что ты все-таки согласишься со мной, что «дети» несравненно лучше «отцов»; у них, по крайней мере, собственного постоинства оказывается гораздо больше, чем предполагают иные, очень уж благоразумные люли...

К числу таких преувеличенно благоразумных субъектов, я полагаю, можно смело отнести и г. полковника Струве, строителя Литейного моста. В заседании Петербургской городской думы, 20 мая, рассматривалось его ходатайство об увеличении онтовой цены за постройку этого моста па 919.000 руб. против первоначальной сметы. Другими словами — человек желает, чтобы ему положили в кармам, так себе, бев малого миллиончик, — ведь педурно? Дорогие мосты строятся ве часто, так что на до только удивляться, как это наша дума ве висполнила такого... благоразумного желания. Опа отказала г. Струве большинством 88 голосов против 65. Напраспо! следовало бы поощрить. В настоящем деле меня больше всего занимают, впрочем, личности этих голосов: должно быть, смые негомы прочем, личности этих голосов: должно быть, Бывают также и певинные фотографы... Вот, например, г. Андеросы. Если ты закажешь ему, читатель, положим, шесть кабинетямх портретов, то рискуешь увидеть себя яз одном из них косым, на другом — с искривленной губой, на третьем — с четырымя бровями вместо двух, и т. д. Хотя мировой судья 13 участка и не одобрил такого разпообразия в работах этого фотографа, по я непременно синмусь у него... ради певинного же курьеза.

Однако шутки в сторону. У меяя стоит еще на очереди олно серьезное лело, непосредственно касающееся моей профессии. Позволь мяе предложить тебе, читатель, нескромный вопрос: имеешь ди ты осяовательное поянтие о фельетонисте и питаещь ли к нему постаточное почтение? Я уверен, что яет, ибо и сам по сих пор мизерно заблужлался на этот счет. Но вот. говоря высоким слогом, яа закате дней моих появляется на газетном горизонте новое фельетонное светило и провозглащает: «Фельетонист — своего пола папа общественяых его пвижения, Пий IX всяческих злоб дня, и горделивое признание папою бессмертия папства обнимает собою и призяание нетленяости фельетонизма». Ты пумаешь, что я опять-таки шучу? Нет, читатель, эти строки дословно выписаны мною из «С.-Петербургских Ведомостей», вышедших в воскресенье, 22 мая. Там, в нижних столбцах, ты можешь прочесть «Мотивы и отголоски», подписаяные «Ролаядо». Это и есть новое светило, ему-то и принадлежат яазванные строки. Теперь я снова спрошу тебя; знаещь ли ты, каким слогом должен писать истинный фельетонист? И снова я уверея, что ты этого не знаешь, как не знал по сих пор и я. Так поучайся же: «Все поры нашего бытия» - говорит Роландо - «пребывают проникнутыми войною, и на все мы смотрим, так сказать, с ума прицела круповских пушек». Вот как надо писать фельетояы! С завистью встречая это восходящее светило, с которым, конечно, яикогла не сравнится мой собственный тусклый блеск, я, однако ж, не в силах удержаться от привета новому собрату:

> Ваше Святейшество, друг и собрат, Всяческих злоб Пий IX! Вниди со славой и честию в ряд Нижних столбцов жидковатый.

Силой бессмертия папства храним, Даже хоть католицизма— Вещий! лиши ты нас словом своим Тленности фельетояизма. Пусть ныне смотрим на все мы с ума Стрел фельетонных прицела, И да проникнет нам в поры сама Чушь без конпа и предела!

Это редко случается, что я вполне умиляюсь, а тут даже совсем растаял от восторга. Нельзя не поздравить и «С.-Петербургские Ведомости» с таким блестящим приобретением.

Наша Северная Пальмира тоже отличится вскоре прибылью. «Северному Вестнику» сообщают, что один из предпринимателей по устройству аквариума в Петербурге, некто г. К. Миллер, приобрел уже для этой цели, в Семеновском полку, место купца Шарова, на котором (не на Шарове, конечно, а на его месте) и будет устроен аквариум, при участии нескольких капиталистов. Предполагается снаблить его садом, птичником, бассейном для водяных животных, могуших жить в нашем климате, и библиотекою сочинений касательно водяных животных, водяных птиц и водяных растений. К участию в этом деле учредители имеют в виду пригласить с.-петербургское общество естествоиспытателей. В добрый час! Пора бы также подумать Петербургу и об устройстве настоящего зоологического сада, отсутствие которого резко отличает этот город не только от всех других европейских столиц, но даже и от Москвы: нельзя же, в самом деле, довольствоваться «кравиными сабаками» г-жи Рост.

Кстати о собаках. В прошлом фельетоне я заявил, что ходить по гругуару опасно: того в глиди, что на тебя обрушится какой-вибудь дом. Теперь оказывается, что и посредне улицы ходить не безопасно: может укусить бешеная собака. Газета «St.-Petersburger Herolds рассказывает, что на двих жертвами такого животиого сделались нянька и ребенок, находившийся у нее на руках. Покойный литератор Ломачевский, как известно, тоже пал жертвою укушения бешеной собаки. Неужели же, в самом деле, в нашем распоряжения нег никаких средств предупредить подобные случая? Если мы не затрудивемся иногда изолировать от общества даже людей, то что же за гуманность, спрашивается, церемониться с собаками?

Нет, по мне, пусть уж лучше давят нас люди, как раздавяла извествая петербургская артистка, г-жа Кронеберг, одну старуху, жену отставного рядового Читовит, лошадьми корпета л.-гв. конного полка Лихачева, на которых эта артистка каталась по Невскому. Дело ее разбиралось 24 мая в III отделении петербургского окружного суда без участия привяжных заседателей. Оно не сложно: кся сустъ акключается в быстрой езде. При допросе г-жа Кронеберг объяснила. между прочим, что лошали, на которых она ехала - очень хорошие, и она ездит быстро потому, что полагается на опытность кучера. Как попала под сани Читович, она не знает. Кучер Желтов на вопрос о виновности дал такой ответ: «я виноват — сшиб ее действительно». Решением окружного суда г-жа Кронеберг оправлана, а Желтов приговорен к аресту при полиции на один месяц и перковному покаянию. Я. однако, не оправлал бы г-жу Кронеберг. Очень может быть, что корнетам и пристойно носиться сломя годову на своих рысаках: но мне кажется, что для особы прекрасного пола это должно быть несколько... щекотливо. Конечно, кучер Желтов неправ: он был неосторожен. Однако ж. я полагаю, что если б г-жа Кронеберг предпочитала более скромную езду, то никакого несчастия с покойной Читович не случилось бы, а это — самое главное в данном случае.

Извини, читатель, что я занимаю тебя «всяческими злобами дия», как выражается мой повый собрат по фельетону. Мне самому хотелось бы отвести от них глаза хотя на минуту,

но...

Но мутная будничной жизни волна Уносит меня за собою; А там, в перспективе, другая видна — С такою же мутью родною.

Авось, впрочем, удастся мне познакомиться на днях со знаменитым спиритом Юмом, только что пожаловавшим к нам в Петербург. Тогда я постараюсь занести

> И в мой набросок мимолетный — Мир бестелесный, мир бесплотный...

Необходимая оговорка.— Торжество в Александрийской школе и поэзия ее воспитанниц.— Будущий корреспондент моей газеты.— Г. Немирович-Данченко и румынские быки.—
Современная баскя

При первом знакомстве с тобой, читатель, я забыл сделать одну маленькую оговорку: мне следовало предупредить тебя, что твой покорный слуга отнюдь не намерен держаться рутинного приема своих многочисленных собратий по фелье-

тону. Объяснимся. Пело в том, что обыленная жизнь рядом с крупными выпающимися фактами лает нам еще пелую массу крайне мелких явлений, не заслуживающих, по-видимому, никакого внимания. Но так ли это, полно? Лействительно ли эти мелкие явления не стоят нашего внимания, ла и можно ли вообще какой бы то ни было жизненный факт окрестить названием «мелкого»? Я так не лумаю. Мне, напротив, сдается, что именно в этих-то мелких фактах общественной жизни и заключается вся ее суть. Постараюсь уяснить тебе мою мысль примером. Когла я хвораю, положим, тифозной горячкой. - это факт пля меня выдающийся; но когла, вспотевши, я выпил стакан холопной волы, вызвавпий у меня пазвитие полобной болезни. — это явление мелкое, о котором, пожалуй, мне даже не придется и вспомнить. Если такое положение для тебя ясно, то ты без труда поймешь, что я хочу сказать. А я хочу сказать, что большинство фельетонистов набрасывается именно на крупные факты, оставляя без внимания мелкие. Нет ничего мудреного, что противоположный прием палеко не уголит тебе, но я все-таки намерен следовать ему неуклонно, как только представится к тому полхоляний случай. Теперь такой случай как раз налицо, и нельзя им не воспользоваться. Вот что сообщает, между прочим. «Петербургская Газета»:

«В воскресенье, 29 мая, в купеческой для девиц Александрийской школе, что при доме призрении престарелых и уменых граждан, в Ямской, близ Волковского кладбища, проиходил выпуск воспитаннии, достигших 16-летиего возраста, в числе 28. После божественной литургии и напутственного молебствия в церкви дома призрения, в зале школы девиц был прочитав акт, в присутствии членов купеческой управы, Воденикова, Попова и Заелева, после чего девицы

пропели следующую «прощальную песнь»:

Покидая невозвратво Наши покров, Гре нас грела благодатно Соляца нашего любовь, Мы со страхом на волненье Смотрим вдаль, куда вдти; О, прими нас, Провидење, Будь вожатый нам в пути! Возпесемся ж мы с молитвой к Милосердвому творцу, С благодарною хвалою воздадим Ему хвалу: Ты младенческому гласу, милосердный bor.

Храни благодетелей ты наших, Сохрани для нас их дни».

Газета прибавляет: «В публике, присутствовавшей па это достопочтенный председатель комитета г. Новинский не осчастливых своим присутствием такое знаменательное событие Александрийской школы».

Для большинства читающей публики подобное «событие» представляет, в сущности, очень маленький факт, даже явление чуть ли не домашнее - и только. Мы, однако ж, попробуем, читатель, отнестись к нему несколько серьезно. Прежле всего, сам собою рождается вопрос: кто сочинил для «шестнадцатилетних» девиц такую нескладную и бестолковую «прощальную песнь»? Сперва, признаюсь, я погрешил было на г. Новинского: должно быть, мол, потому-то он и «не осчастливил события», что вздумал подшутить над ним юмористическими виршами. Но, по зрелом размышлении, мне пришлось выкинуть из головы эту догадку. Тогда я ударился в другую крайность: я предположил, что «с благодарною хвалою воздали хвалу» сами «шестналнатилетние» левины или. по крайней мере, одна из них. В таком случае мне оставалось только «со страхом на волненье смотреть вдаль» и думать: чему же учили в школе этих девиц и следовало ли торжествовать их выход из-под «покрова» в жизнь, где, конечно, они уже не будут «согреты любовью ихнего солнца» за подобное младенческое упражнение в виршах? Но в силу того, что я всегда стою на стороне молодого поколения и все его вины возлагаю на старших, мне и эту догадку хотелось бы выбросить вон. Так назовите же нам, пожалуйста, гг. представители Александрийской школы, настоящего творца «прощальной песни», которого я считаю вполне достойным моим соперником... по юмористическому приему. Не отрицаю, что в детстве и мне случилось подносить поздравительные стишки... бабушке; но я помню также, что их тшательно, бывало. редактировали мои домашние, чтобы не сконфузить будущего веселого поэта; при том же я никогда не рискнул бы и сам читать их публично. Мы, писатели, часто удивляемся той огромной массе бездарных и неледых стихов, какою постоянно бывает запружена любая из наших редакций; но что же в том мудреного, если иная школа, не сумев выучить своих питомцев даже толком владеть русским языком, торжественно поощряет в то же время их детское бумагомаранье. Без шуток, я нисколько не удивлюсь, когда одна из названных

«шестнадцатилетних» девиц принесет к нам в редакцию свои стихи и «младенческим гласом» попросит напечатать их... О, гг. Водеников, Попов и Эзелев! не можете ли хоть вы удержать девиц от такого бесполезного моциона?

Но я постараюсь сейчас утешить вас, г-жи бывшие воспитанницы Александрийской школы: не одни вы способны являться перед публикой с чем попало, - есть у нас и такие писатели. Вы, наверно, расхохочетесь до слез, как и мой читатель, когда я познакомлю вас со следующей выдержкой из корреспонденции г. Немировича-Ланченко:

«Часа через два мы были в Пьетро — повая беда, поезд только что ушел. В станционном доме помещений пет - ос-

тавайтесь под открытым небом.

 А это у вас что такое? — обращаемся мы к начальнику станции, указывая на длинный ряд товарных вагонов. Быков в Крайову посылаем.

Пустых вагонов нет?

 Нет... В одном довольно свободно, два быка там — Чего же лучше... Позвольте нам поместиться с

пими Вы шутите... Помилуйте, какое же это общество для вас! — зарапортовался смущенный румын.

 Нет. серьезно... А общество — ничем не хуже всякого другого!..

Да ведь вам будет пеудобно.

Это уже не ваше дело... Доедем кое-как.

 Я не знаю, как это сделать... Какую с вас плату взять... В товарные поезда мы с веса берем.

Мы заплатим за третий класс.

Сказано, следано. К общей потехе кондукторов, железнодорожной администрации и прислуги - маленькое общество корреспондентов русских газет поместилось в вагон с двумя быками и одним козлом, порывавшимся к нам. Мы солидно и серьезно смотрели в глаза быкам, столь же сосредоточенно и внимательно оглядывавшим нас. Взаимно представлены мы не были, и поэтому, вероятно, можно сказать, быки пе решились сразу заговорить с нами. Неловкое молчание это продолжалось всю станцию. Один из нас преспокойно спал, другой, распластавшись на животе и не обращая внимания на тряску поезда, набрасывал что-то в записную книжку, третий завел с козлом род партизанской войны, к стыду человечества, окончившейся полною победою козда. Нам было очень весело. Особенно смешили нас глупо удивленные глаза быков и шовинизм козда, пет-нет да и пытавшегося болнуть четырех туристов из-за своей перекладины... Тем не менее

сближения с быками не последовало...»

Не знаю, как ты, читатель, а меня просто восторг берет от этой пикантной сценки. Необходимо заметить, впрочем, что я несколько поскупплся: она растянута в оригинале еще на половину столбца с лишком; но хорошенького, говорят, понемножкут. Когда у меня будет своя газета, я первым долгом приглашу к себе г. Немировича-Данченко.

— Достопочтеннейший! — скажу я ему,— я только что начал надавать газоту, и средства мон пока весьма ограничены. Мне нужен корресполдент... невзыскательный. Конечию, все дорожные издержки на мой счет, но... как бы это вам лучше сказать?.. по... в видах сохранения моих интересов... позвольте мне свесить вас и отправить... в одном ватоне с животными. Мне помнится, что вы нашли однажды, что подобное общество для вас «ничем не хуже всякого другого»...

И я вперед уверен, читатель, что г. Немирович-Данченко весьма охотно примет мее предложение. Но долго еще придется ждать, пока у меня будет собственная газета. Поэтому в данную минуту я хочу вознаградить моего будущего сотрудника, по крайней менес, стихами.

#### БЫКИ И ЛИТЕРАТОР

Современная басня

Посвящвется г. Немировичу-Данченко

В вагоне как-то раз в Крайову Везли румынских двух быков -Конечно, без коров: Ведь всем известно, что корову Обилеть может бык.-Начнет еще болаться! Но человек к всему привык, Так не быков ему бояться. Сказать наверно не могу, По этой иль другой причине — С быками ехал (я не лгу), Назло приличью и рутине Какой-то путник молодой С биноклем, с книжкой записной. Он был, как лома, в том вагоне И всю дорогу хохотал.

«Кто может быть сей либерал?» — Мычали росшие в загоне Всю жизнь румынские быки Друг другу... на ухо, понятно: Ведь тоже, бестиям, приятно, Что и они не дураки.

Когда же поезд прибыл к цели — Как ни стесиял их этикет, Быки спросить не утерпели: «Кто вы, таинственный сосед?» — Я литератор! — был ответ.

Смысл этой басии очень ясеи: Широк мир божий и прекрасен — И с легкой Данченко руки, При точке зрения известной, В нем могут ехать в дружбе тесной И литератор, и быки.

Теперь... Но нет! решительно, читатель, я не в состоянии сегодня беседовать с тобою дольше: уж очень меня смех разбирает...

•

Детский канкан в «Демидовке».— Соблазнительная поза мирового судыи.— Канканирующий г. Суворин.— Франт с Невского проспекта, быющий на улице дом.— Набожность купца Егузинского.— Каприз И. С. Тургенева

«Век просвещения, не узнаю тебя!» Эта пресловутая караманиская фраза неотвязно вертелась у меня в голове все время, когда на днях, в Демидовом саду, я смотрел на тамошною сцену, где подвизались в бесшабашном канкане две девочан и два мальтика, одетые в грубо карикатурный костьюм. Кому принадлежит бесчестие этого нововведения и зачем публика поощряет его своим смехом и аплодисментами? Я понимаю, что нельзя запретить вэрослым вести себя непряляни, — это дело их вкуса, их невежества. Но деги заслуживают большего внимания. Если от мастерового можно требовать, чтобы он не посылал своих ученимов босыми в мелочную лавку, то развитая часть посетителей сада г. Егарева имеет тем большее право потребовать от него, чтобы

по оскорбала ее вкусов подобными спенками голого цинизма. Я не из пуристов, но смею думать, что публичные увеселительные сады не должны быть школами развитви грязных 
представлений, в особенности для подрастающего поколения. 
Да, читатель, эти дети вкнанировани с совершенством, с выдимой любовью. «Что же будет дальше, когда вы вырастете?» — певольно думалось мне весь вечер. Но не станем випить их, а лучше пожалеем: гинлое яблоко заввешт от подточенного гинлью дерева, и да ляжет весь стыд виденного 
мнюю канкана на матерей этих бедим малоток, на публику, не умеющую отличать смешного от неблагопристойпого.

А впрочем, отчего бы и не канканировать детям, когда ныце этим все занимаются? Ведь вот даже мировой судья 13 участка принимает иногда у себя в камере соблазнительные позы... конечно, в смысле его звания. По словам «Петербургской Газеты», 6 июня, при разбирательстве какого-то гражданского дела, он, заметив, что один из тяжущихся подперся руками и встал фертом, подбоченился сам и сказал тяжущемуся: «а вы зтак не стойте на суде! Так стоять на суде нельзя, а в кабаке — можно». Совершенно верно, г. судья, но где же у вас логика? Почему же другому нельзя делать того, что позволяется вам? Разве вы не понимаете, что вами спелано такое же неприличие и выказан такой же недостаток уважения к тому же суду, представителем которого вы являетесь сами? Этот маленький факт прелестно иллюстрирует наши общественные нравы и привычки. Мы все хотим учить других хорошему поведению, не умея держать самих себя благопристойно и с достоинством. Если бы тяжущемуся вздумалось пуститься вприсядку, то, вероятно, и вы, г. судья, в видах вящего назидания, последовали бы его примеру. Так, по крайней мере, выходит по общепринятой ло-

У нас, в литературном мире, тоже водятся свои комики, спои канканеры. Но единственною, несравненною знаменитостью в этом роде, бесспорно, является г. Сувории: он ежедиенно откадывает такого беззастенчивого публицистического трепака, что даже глазам не верится, как это человск не краснеет за себя. Возымем самый свежий пример. Г. Нотовкч смен-то не угодил в своей газет г. издателю «Нового Времени», и вот он обращается к нему с целым синоднком гонорных грубостей, точь-в-точь как пуасардка паряжского ринка, улигенная в несежести своей провизии. Г. Суворинга заканчивает этот бранный синодик следующими словами: «Оказывается, что т. Нотовия принадалумит к числу

тох свресв, которых следует убеждать не словами, а другим более чувствительным способом, или в случае отвращения от такой расправы — судом». Позвольте вас спросить, г. издатель «Нового Времени», каким же это таким «чувствительным способом»? — уж не тем ли, каким грозили, однажды вам самым? И это вам не стандю звастаться, что вы лучше умеете владеть палкой или кулаками, чем пером? О, публицист, похваляющийся способностью тащить в суд другого публициста! — не есть ли это последнее слово бесстыдного литературного канкана? Так и хочется посоветовать: при, дескать, при его в участок, бунтары! Я непременно наградил бы вас сегодия стихами, если б не боялся, что вы и меня притивнее к суду. Стыдитесь!

По наклонности давать знать о себе не иначе, как «чувствительным способом», у г. издателя «Нового Времени» нашелся достойный соперник в лице некоего потомственного почетного гражданина Осокина, приговоренного недавно судом за такую наклонность к аресту на одип месяц. «Петербургская Газета» передает этот случай так: при переезде Невского проспекта некоею г-жою Югановой к ней подошел какой-то франт из числа стоявшей там около какого-то зкипажа компании молодых людей и схватил г-жу Юганову за руку, а когда та вырвалась и крикнула извозчику ехать скорее, то франт размахнулся бывшею у него палкой и «вытянул» сю по спине даму. Как это тебе покажется, читатель? Каков этот мелкий фактик из наших повседневных общественных правов? Человек ни с того ни с сего бьет на улице палкой незнакомую даму — и это днем, на самой людной улице столицы! Но я не решусь обвинять слишком строго потомственного почетного гражданина Осокина: у кого же ему и учиться, как не у родных публицис-TOR?

> Нам все грозит опасностью, читатель: На улицах грозит паденьем дом, На Невском угрожает даже днем Торцовой мостовой его топтатель, В редакции — зазнавшийся издатель, Сопершику грозиций кулаком...

Вот и извольте тут писать веселые фельетоны! Повторяю еще раз то, что высказал в прошлой беседе: не в крупных, а вот именю в таких мелких явлениях обыденной действительности надо искать разгадки нашего общественного строя или, вершее сказать. печетойствы...

225

Знаком ли читатель с купцом Егузинским? Если незнаком. то я сейчас познакомлю тебя с ним; он тоже может уделить кусочек такого, ничем не заменимого материала бытописателю наших лней. В газете «Наш Век» пишут: «В минувшем году наши газеты сообщили о приостановке работ по постройке сельской церкви в Шувалове по причине недостатка необходимых для того сумм. Теперь «Русскому Миру» передают, что препятствие это устранено, благодаря оригинальному пожертвованию купцом Егузинским 10,000 руб., с тем условием, чтобы предоставленное ему право содержания в Парголовской волости трактиров, питейных и торговых заведений было продолжено еще на цять лет. Если принять во внимание огромное количество дачников, населяющих летом Парголовскую волость, и многочисленность злешних крестьян, то нетрудно понять, что г. Егузинский не останется в убытке от следанного им пожертвования и возвратит его с избытком». Конечно, нет - прибавлю и я от себя. Но не в этом вся суть дела. Тут, главным образом, бросается в глаза тот назидательный факт, что русский капиталист и, по всей вероятности, человек почтенных лет, усердно посещающий храм божий, осмеливается с неполражаемым пинизмом ледать пожертвование на церковь за право держать кабаки. Преклоняюсь перед изобретательностью г. Егузинского и полношу ему. на память, следующее четырестишие:

> Можно смело и свободно Водкой деньги наживать, Но не следует подобной Лентой... храма осквернять!

Не замечаешь ли ты, читатель, что и сегодня как будто не в своей тареже и что тои моей речи звучит несколько лихорядочно. Не удивалійся: я только что узнал из берлинсокх газет, что И. С. Тургенев заявил своим занкомым в Берлине о данном ни самому себе слове не писать более романов. Мотивом к таком у решению послужили, по замечанию тех же газет, неблагоприятные отзывы русской печати о его последнях работах. Это известие произвело на меня крайне раздражазощее впечатение. Я предполагал до сих пор, что г. Тургенер, как и каждый из нас, писателей, работает для своето народа, а отнюдь не для тесного кружка российских критиков и рецензентов. Я полагал также, что всякий уважкающий себя работник слова служит вместе с тем н его свободе, так что для него даже обязательно выслушивать без старческой раздражительности любой свободьный отзыв, из какого бы лагеря он на шел и в какую бы сторону на клонился. Если известие, переданное берьпинскими газетами, справедливо, то я должен сознаться, что глубоко ошибался... относительно взглядов в убеждений г. Тургенева. Во всяком случає, а сам, по крайней мере, не пророню ни сдиной слезинки, если этот, бесспорно, талантливый писатель по самолюбивому капризу замолинет для российской публики. Но лучше больше пишите, Иван Сергеевич, да поменьше капризничайте...

7

Можно ли чему-нибудь удивляться? — Студент, обличающий товарища в краже атласа.— Судебное разбирательство по этому поводу.— Газета «La Russie Contemporaine».— Моя заметка автору «Анны Карениной»

Поистине, читатель, мы живем с тобой во времена удивительные, так что, кажется, скоро перестанешь удавляться чему бы то ни было. Я, например, дожил чуть ли не до седых водос, но мне никогда и в голову не приходило, что я могу дожить еще до того позорного факта, чтобы какой-нибудь студент решился подвергнуть товарища публичному обвинению в воровстве. А между тем подобный факт у меня налицо, и мне невозможно его игнорировать, хотя л желал бы от души никогда не видеть нашей учащейся молодежи в качестве материала, пригодного для моей воскресной беседы. Но, нечего делать... расскажем все по порядку. Вот как передают этот факт наши газеты.

17 июни в столичном мировом съезде слушалось дело окончившего курс медицинских наук в гейдельбергском универентеге Максама Аксельруда, обвинявшегося в краже, выними студент медико-хирургической закадемии Шеболдаев, занимавшийся 21 февраля в одной комнате с Аксельрудом, уходи, просил последнего присмотреть за его книгами ная же передать их сторожу знатомического института. По возвращении Шеболдаев не нашел ни Аксельруда, ни атласа, вследствие чего решим, что атлас пропал. Спустя неделю Шеболдаев увидел в студенческой библиотеке объявление Аксельруда о продаже вемецких квиг и атласа Гейцмана. Пригласива с собою студента Чертова, Щеболдаев отправился к Аксельруду, которого не застал дома. Просматривая книги, он нашел пропавший у него атлас и к отся взять его, но по нашел пропавший у него атлас и к отся взять его, но по нашел пропавший у него атлас и к отся взять его, но по

совету хозяина квартиры, у которого Аксельруд занимает комнату, оставил по прихода Аксельруда. Когда последний явился. Шеболлаев спросил его, как постался ему атлас, на что стулент Аксельрул отвечал, что купил его у стулента, имени которого назвать не желает и после неотступного требования Шеболдаева возвратил ему атлас, говоря, что теряет 6 рублей. Шеболдаев хотел вывесить заявление о случившемся в академии и обращался к прозектору, доктору Тарнецкому и инспектору Пескову, которые отказали ему в этом. Вскоре затем Аксельруд возбудил против Шеболлаева и Чернова обвинение в самоуправстве и клевете. Мировой судья Протасьев оправдал обвиняемых, признав самое обвинение недобросовестным; съезд утвердил это решение. При рассмотрении дела в съезле товарищ прокурора нашел возможным возбудить против Аксельруда обвинение в похишении у Шеболлаева атласа. Из показаний двух служителей акалемии. Бенета и Лебедева, на суде выяснилось, что, действительно, Аксельруд покупал у какого-то студента книгу и заплатил за нее 6 руб. На основании этих и других данных мировой судья отверг обвинение в краже, так как не было тайного похищения атласа, но признал Аксельруда виновным в присвоении чужого имущества, вверенного ему на хранение, и приговорил обвиняемого к аресту при тюрьме на шесть с половиною месяцев. Защитник его, присяжный поверенный Унковский, апеллировал и на суде обратил, между прочим, внимание съезда на положение Аксельруда, который своим трудом пробивает себе дорогу и которому дело это номешало сдать экзамен, так как профессор Грубер отказался экзаменовать его, пока настоящее дело не разъяснится; кроме того, Аксельруд собирается теперь, в качестве студента или фельдшера, отправиться в действующую армию. Товариш прокурора Суходольский, на основании свидетельских показаний, находил обвинение недоказанным и полагал приговор мирового судьи отменить. В последнем своем слове Аксельруд сказал: «Данное мне разрешение держать экзамен прямо на врача не понравилось академическому начальству, и оно стало давить меня, и давить шибко, в особенности Ланцерт, так что в продолжении четырех лет я не мог слать экзамена, несмотря на то, что имею аттестаты гейдельбергских профессоров и сдал уже 24 экзамена. Далее он объяснил, что купил книгу, но у кого — не знает; когда же Шеболдаев, придя к нему пакапуне экзамена Грубера, стал утверждать, что книга его, и требовал ее возвращения, он отдал ему ее, на честное слово, до разъяснения дела, прося только оставить его покойно готовиться к экзамену. На пругой же день для доказательства справедливости своего объяснения о покупко книги вывесил два объявления, приглашая лицо, продавшее книгу, явиться на другой же день, но оно не явилось. Съезд оправдал Аксельруда.

Вот вся сущность дела, как она выяснилась на

суде.

Отвернемся поскорее, читатель, от такого... грустного факта и поищем лучше чего-нибуль веселенького. Кстати же. теперь у нас, в Петербурге, народился некий весельчак, чтоб не сказать — юродивый: это — французская газета «La Russie Contemporaine», выпустившая нелавно свой пробный номер. Пля характеристики этой новой литературной трушобы достаточно привести одно место из нее, где о так называемых нигилистках говорится, что «ces femmes meritent d'être fouettées en place publique», т. е. что они «заслуживают быть высеченными на площади». Не могу тебе сказать, в каком именно месте всего достойнее было бы применить подобную же меру к самому г. де Легэ, релактору названной газеты, за высказанную им мерзость, но, полагаю, что на русской земле этого не может случиться, ибо, по всей вероятности, ни один из моих соотечественников не пожелает осквернить ее такой испорченной кровью... Тем более удивляет меня негодование некоторых русских газет, с которым они отнеслись к этой французской диковинке: было бы слишком много чести придавать ей какое бы то ни было иное значение. кроме гаерского «упражнения на туго натянутом канате». Даже больше - я, например, положительно побрезговал бы внести ее, как материал, в мои юмористические стихи. Молчаливое презрение - вот, по-моему, самый дучший ответ, какой только может дать русская печать своему пепрошеному французскому сподвижнику.

В июпьской книжке «Русского Вестника», на самом конце ее, напечатано: «В предмудией книжке под романом «Анна Каренна» выставлено: окончание следует. Но со смертью геронни собственно роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой знилог, листа в два, и я коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анни, отправляется добровольщем в Сербию, что все прочие живы и здоровы, а Левии остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовые та главы к собому изда-

нию своего романа».

Нет, граф, уж увольте, пожалуйста. Вы и так тянули ваш роман два года, а теперь хотите еще заманить публику на его отдельное издание, обещая преполнести ей новые главы: не через край ди вы, полно, хваткан? Мие кажется, что уж если, по вашему плану, вам следовало наградить читателей опилотом «листа в два», то и надо было дать его в свое время, а не заканчивать бесперемонно романа как попало. Это приличествует голько заурядному строчное аэроятной беллетрате из свои произведения. Но ведь вы, вероятно, не так же смотрите на свои произведения. А если вы на них смотрите серьенно, в чем я ни минуты не сомневаюсь, то почему же вы сразу не закончили вашего романа как следует? Выть любимцем публики — ведь это не значит еще иметь право вставать к ней в халатные отношения... Делаю настоящую заметку потому, что ова может не без пользы пригодиться вам в лючгой иза.

# HAGPOCKH CHGHPCKOTO DOSTA

Фегьетон.

Гережде всего, вмею честь доложить читателю, что положение наше с ним самое завидное: не утруждая себя первобытными порядками и неприятностями сибирских дорог, нам предстоит возможность переноситься из города в город и, подобно пчеле, собирать с любого цветка мед, хотя и не особенно благовонный. Расстояния для нас будут нипочем, и цветов мы малеть не будем, ябо, как известно, наша сибиры постоянию дветег... будь это принято даже в смысле плесени. К сожалению, далеко не процветают только многие сибирские города; по крайней мере, в этом может убедить нас изданная на диях хозяйственным департаментом министерства внутренних дел книга под заглавием: «Экономическое состояние городских поселений Сибиры». Разбирая названную книгу, «Новое Время» замечаст, между прочим:

«Общий же вывод из чтения описания различных городов можно сделать тот, что только те города в Сибири развиваются, которые лежат в южной и степной полосе; чем далее к северу, тем развитие медление. О городах же на дальнем Севере, созданных более но административным соображеняям, и говорить нечего — положение их ужасно.

Допустим, что это так; но нам крайне любопытно было бы знать, о каких это городах кожной степной полосы говорит нетербургская газета? Уж не о таких ли, как Атбасар, Кокчетав, Павлодар и т. п.? Помилуйте! да какое же там развитие? Ведь это именно и суть же самые искусственные города, о которых упоминает рецензент. Обратимся теперь к приведенному им же, весьма характерному описанию наружности города Верхолиека:

«Постройки города возведены совершенно без плана и даже не образуют собою улиц. Дома без скатных крыш и по большей части не обштыт тесом, с высокими неуклюжими трубами; потолки снаружи обмазаны глиной и покрыты толстым слоем земли, который не заменяет крышу; окна без стекол, вместо которых вставлены ладины».

Рецензент, очевидно, возмутился этим и прибавил от себя:

«При таком способе пострейки домов неудивительно, что не только инородны, но и некоторые русские обыватели живут в юртах».

Чудесный город, не правда ли? Прочитав его описание, я встрененулся, и у меня просто потекли слюнки; да ведь это настоящая Аркадия! Именно, я не только не возмутился, а, напротив. — возликовал, ибо в наше жестокое время антипатий ко всему интеллигентному только в таком первобытном гороле и можно благолушно укрыться от всяческих пивилизованных напастей. Нет, кроме шуток, я даже схватился за лиру...

> Град, построенный без плана. Град без улип и без крыш! Ты ль сибирского Баяна Простотой не влохновишь? Заменивши стекла льпиной.

Доказал ты, что в наш век Не культурою единой

Жив и счастлив человек.

Эти трубы неуклюжие. Уходящие в лазурь. Говорят нам. что к тому же Ты не велаешь и бурь.

И когда спадет завеса Лжи, гнетущая умы,-Все лечиться от прогресса В Верхоянск поедем мы!

Ах, в самом деле, переселимтесь-ка, господа, в Верхоянск... Если там не будет лучше, то и ведь хуже не будет, а то удовольствие какое - смотреть на всевозможные иллюзии сквозь обманчивые льдинки!

Уж истинно можно сказать, что дары судьбы распределены неравномерно, даже и по отношению к городам.

В то время, например, как почтенный Верхоянск щеголяет без улиц, не менее его почтенный Минусинск обзавелся сразу двумя помощниками исправника. Вот что пишет об этом в «Сибирскую газету» минусинский корреспондент:

«Из новостей дня, приводящих в нелоумение наше общество, следует отметить небывалое, ни в каком пругом городе Российской империи, одновременное существование в Минусинске, уже более двух месяцев, на равных правах службы и получения казенного жалованья, двух помощников исправника: Д — ва, утвержденного в этой должности уже более 3-х месяцев, и В — ского, бывшего недавно под след-

ствием, но неуволенного от должности.

Оба служат, но только с небольшой разницей. Д — в служит в полиции, а В — ский служит... новому исправнику, в качестве компаниона, по целым неделям, на охоте на дупелей.

Что сей сон означает?»

Да ровно ничего не означает, кроме благоденствия.

Два помощника... скажите! А исправника — не два? Минусинцы! отслужите Вы молебствие сперва; А потом, когда водсхо Вас святою окропят,— Все пойдет само собою И вдобавок вас гурьбою Дупсля благословят.

А вот вряд ли дождется такого же благоденствия от своих рабочих некто г. Б., подвизающийся, по словам газеты «Сибирь», следующим патриотическим образом:

«На Е. винокуренном заводе, принадлежащем г. Б., р 28 верстах от Н-ска (какая чисто сибирская скромность в отношении сибирсках имея!), производится постройка пароходов и нового каменного винокуренного завода. Рабочих более 1.000 человек. Зарабатывают в месяц — минимум 25 р., максимум 70—100 руб. По окончании месяца, являясь в контору за получением денег, они полученот записки, разрешающие им забор в заводской лавке на заработанную сумму, а деньгами — ни копейки. Передавали нам очевидиц, что, например, сапоги из заводской лавки, стоющие 7 р., в другой лавке, в тот же день и чае «рабочним сбывались за 2 р. наличных. Ропот общий. Неужели это правда? ведь это — тогоз»...

Да, действительно, того... а впрочем — вещь весьма естественная, хотя и заслуживает баллады, на правах сверхестественного сюжета. Попробуем...

> Там, где смотрит власть зажмуренным Оком, верная себе, — На заводе винокуренном Процветает некто Б. Деньги Б. гребет лопатами,

Выжимая местный сок Но не любит сам уплатами Беспокоить кошелек.

Свой расчет всегла товарами Б. с рабочими велет -Сапогами, шароварами.

Лавке собственной в поход

Ставит цены Б. жиловские И. падея о себе. Про рабочих мнит: «Таковские!..» Ваше имя, милый Б.?

А на самом деле, очень интересно было бы узнать: вы, г. таинственный Б., не тот ли именно Б - н, который, по словам газеты «Сибирь», отстоял недавно единственную в городе Нерчинске площадь, предназначенную было местной думой к застройке деревянными лавками? По этому поволу названная газета ехилно замечает:

«Что г. Б — н был. есть и будет по гроб жизни патриот своего отечества - Нерчинска, т. е. - это известно всем и кажлому».

Тем с большим любопытством решимся мы повторить наш вопрос: это не один и тот же г. Б. в двух ипостасях?

Б... Б... Б...? Кто бы это?

Как бы то ни было, но н-ский винокур Б. в отношении мастерства наживы имеет очень опасного соперника в лице содержателя вольной аптеки в Семипалатинске. Сей находчивый аптекарь ухитрился продавать обывателям... как вы лумаете что? - обыкновенную воду по 5 коп. за стакан. Не дурно? Не верите? Так прочтите, пожалуйста, в «Сибирской Газете» следующее сообщение семиналатинского корреспонпента:

«По случаю сильных жаров в городском саду производится содержателем вольной антеки торговля минеральными водами (самого худшего качества), а за недостатком их и простой

холодной водой, по 5 коп. за стакан...»

О, времена, времена! Ну, как же тут не воскликнуть: Сибирь решительно прогрессирует! В старину думали, что нельзя строить жилищ на песке, а теперь и вода может служить опорной точкой... для будущего домостроительства:

Невольно скажешь.

Как ловки аптекаря-то, Посудите, госпола:

#### Пусть бы aqua distillata А то просто ведь — вода!

Если уж пошло дело на курьезы, то вот вам в заключение и еще один, чисто сибирского свойства. Мы слышали, что в богоспасаемом граде Ушаковске (а если такого не окажется. то. вероятно, где-нибудь в другом) давали недавно торжественный обед по случаю возвращения в объятие сего града его начальника. При этом одним из обывателей была произнесена примерно следующая речь:

«Гг. общественники! гг. собутыльники! Известно ли вам. чем мы обязаны нашему достоуважаемому N.N.? Мы ему обязаны тем, что город наш по сию пору не разрушило землетрясение, что он стоит на месте и его не коснулся ни глад.

ни мор, ни наволнение...»

Тут несколько голосов прервали оратора восклипанием: «Зато коснулись пожары!» Но он невозмутимо продолжал:

«Без достоуважаемого и благодетельного N. N. у нас не было бы золота, -- он открыл его; не было бы фабрик и промышленности, — он насадил их! Без него мы не имели просвещения и ходили подобно диким зверям, поедая друг друга. Он просветил нас: он ходатайствовал за наши нужды (хотя это и не увенчалось успехом), - и все это он совершил...»

«Единым своим красноречием!» — полхватили несколько голосов.

Вот что называется расчувствоваться: хвалить, так уж хвалить! Только не через край ли хвачено, «гг. общественники»? Говорят, что торжество заключилось тостом в честь какого-то артиста, сидящего в тюрьме за подлоги, - тостом, конечно, достойным пьяной компании. Как видно, на сибирском обеде недоставало только поэта. Но мы, из понятного чувства патриотизма, беремся сейчас же восполнить этот крупный пробел. Наполняю бокал облепиховой настойкой и умиленно провозглащаю:

> О, ты, всещустрый, всемогущий. Начальник, нянька и отеп! Не верь компании сей пьюшей. Как изолгавшейся вконец. Уж сколько лет олно и то же Она сорокою твердит И речь ее (прости мне боже!) Протухлым омулем разит. Не верь ей, светоч просвещенья! Едва лишь кончится твой срок.

Она тебя без сожаленья Ругиет и вдоль и поперек. Ты не последний и не первый, Кого провел сей фимиам: Сегодия он щекочет нервы, А завтра очи выест нам...

Но тут, предполагается, меня шумно прерывают, а остальное потрудитесь уж вы сами, земляк-читатель, дополнить воображением.

п

Нечего и говорить, что все мы, поэты, уже по одной обязанности свей профессии привыкли то и дело обрегаться в восторженном состоянии. На этот раз, однако, и вы, мой прозанческий землик-читатель, принуждены будете разделить со мной подобное же остояние, ибо на общей нашей родине я случайно открыл такую блаженную территорию (близ Лукоморья, в местах, где странствоват Ермак), что я решаюсь назвать ее не иначе, как... на возпым раем. Мне пишут о ней из Сибары:

Там далеко, при слиянии Двух больших сибирских рек, Есть, мол, город... что в названия?.. Просто город... (имярек).

Так вот в таком-то таниственном городе, с подвластной ему, разумеется, широко раскинувшейся территорией, вот где именно и обретается то сибърское чиновное благополучие, о котором помянуто выше. Выслушайте, сообразите, удостовеоътсь — м.в. возликийте.

Там, на этой благословенной территории, вот уже четыре года подвизается некий губернский Юпитер, навезший с собою массу любимиев и раздавший им места. Места все эти теплые, исправивикие, хотя и в колодной Сибири. В корреспоиденциях все чаще и чаще допостятся самые диковинные сообщения из этого эдема. Места сдаются, говорят, чуть не с аукциона. Затем, поместившийся па месте, чувствуя себя вполне гарантированным, начинает действовать вполне беснеремонно.

Обыкновенно обкладывает каждую волость и писаря оброком р. в 200, и так накопляются тысячи. Все эти господа, несмотря на несущиеся жалобы из округов, пользуются, однако, постоянно милостями и наградами.

Таких патриархальных порядков давно уже не видела губерния близ Лукоморья. Говорят, что было время, когда здесь сидела гроза взяточников, и даже память об этом начальнике звучит еще на Лукоморье.

Ныпе, наоборот, поощряется то, что прежде наказывалось. И кто только в этой трасние не пользуется милостямя! Не говоря уже о ближайших советниках, поощрены и секретари, и столоначальники — все делятся благами. Мало того, иедремлющее око помпалура отличает усердие даже и таких лиц, которые представляют из себя как бы посторонние приспособления к этой, очевидию, хорошо собранной машине. Таковы, например, трое городских голов, два врача и, накопец, архитектор. Значит, во всяком случае, все это люди достойные, ибо удостоились... Сказките же теперь по чистой совести: ну, не прав ли я? — пе рай ли это навозыва?

Неужели вы не ликуете, читатель? Если так, то знайте вперед, что вам никогда не познать сладости истинного восторга и нет у вас, стало быть, ни на волос позтической жилки! Но, быть может, по вас стороной дошли темные слухи, что помянутый помпадур руководится на практике известной пословицей: «рука руку моет»; что один из помянутых городских голов, награжденный медалью, не прослужил и года в своей должности: что местные исправники торчат больше в городе, при самом помпадуре, чем на своих местах: что там, в этом благословенном городе, лечат младенцев морфием от лихорадки и принимают перелом ноги за ревматизм, что, наконеп. там же, на этой благополучной территории, падают иногда потолки у непрочно будто бы построенных зданий... да и мало ли еще какие могли дойти до вас слухи. В таком случае не верьте им, пожалуйста: помните, что ученые постарались и на солнце отыскать пятна, а злые, завистливые языки всегда готовы из белого сделать черное, даже с траурными каемками. Что касается меня, то я, открыв сей навозный рай и будучи поклонником Шиллера, мог только восторженно и вместе с тем безнадежно воскликнуть:

- Kennst du das Land, wo die Citronen blühen?

«Безнадежно», — говорю, ибо злодей-корреспондент, полакомивший меня известием о названной территории, увы! не сообщил мне ее точного адреса. Поэтому я решился вот на что:

Совершу я подвиг трудный — Я добыюсь-таки в свой век, Как зовут сей город чудный, Чудный город (имярек)?

Брошу стих, литературу, Лишь бы в сей попасть мне рай,— И взмолюсь я помпадуру: «Дай мне должность! должность дай!

Я не жажду блеску света, Гонор чужд моей груди: Ты исправником поэта В захолустье посади!»

А как вы думаете, примет ли он меня на службу? С гордостью полагаю, что примет, ибо при своем навозном благополучии не может убояться встретить в моем лице непрошеного обличителя.

А вот в захолустве г. Якутска, так там, надо полагать, далеко пе все благополучно. Я вывожу это смелое заключение из следующего трагикурьезного факта, сообщаемого якутским колоесполлентом в галету «Сибиль»:

«У нас теперь идет большая облава на корреспондента «СПб. Газеты». Достанется же ему, буде несчастного оты-

шут!»

Поверите ли? — у меня просто дух замер, что называется, когда попались мне на глаза эти аловеще, ужасные строки. Ведь шутка сказать — облава! Кабан он или воль, что ли?
Неужели же, — подумал я с невольным содроганием в собственном животе, — попадум, таконен, обыватели на след этой
жертвы да так-таки кишки выпустят?! У меня после этого
даже аппечит пропал на целые сутки; всю ночь в голове моей
хаотически слагались и перепутывались какие-то беспорядочные звуки и созвучия, лишь перед самым рассветом получившие уже до некоторой степени приличный рифмованный
облик. Я босиком соскочил с постели и отчаянно продекламировал:

Рога трубят. Идет облава... Везде расставлены посты; Народ смиреннейшего нрава — Бегут на лыжах якуты.

Ату его! – кричит фискальство,
 Завидя жертвы бледный лик;

Но инородцы — вот канальство! — Как на смех стали все в тупик,

Они сперва предполагали, Что ловят зверя,— а теперь, Как чудо прессы увидали, Смекнули разом: нет, не зверь!

Дикарь упрям; ничье нахальство Не сломит смысл его простой... И обозленное фискальство Ушло пристыженно домой.

Теперь перевсеемся на другое благодушное место, или в один, тоже не совсем благополучный утолок, именуемый селом Медведевским, Барнаульского округа. А побывать там следует, хоти бы только потому, что нас даже и не приглашан туда... во вимя печати. Дело в том, что в этом селе неудержимо свиреиствует некий священник T— ов. Вот как выражается о нем местный корреспоидент «Сибирской Газеты» (ох, уж эти мне корреспоиденты! куда их только пелегкая не завосит!):

«Солоно достанется здешнему населению от нашего «батюшки», проделки которого не мешало бы когда-нибудь вы-

вести наружу».

Рассказав далее, как этот неприлично ругающийся между прочим «батюшка» поссорился с церковным коморником из-за выеденного яйца и, будучи сам кругом виноват во всем, его же посадил самоуправно в каталэжку,— корреспондент продолжает:

«Таким образом, ныне обязанность волостных старшин, при содействии современных «батюшек», принимающих на себя столь охотно полицейские обязанности, много облег-

чена».

Замечание совершенно справедливое. Все в своем роде Булюбаши, Булюбаши и Булюбаши... О, как их много развелось теперь у нас! Но последуем далее, ибо это только еще

цветочки, а ягодки впереди.

«Подъзуясь покровительством, священник Т — ов постоянию подкамывается под свою братию в случае, если оп ие находит со стороны ее поддержки для своих проделок. Стоит только такому человеку заслужить нерасположение «батющику, как на него посыплются перпиятностя, держие выходки и всесильные доносы. Так недавно, по злобе на помощника своего, священника Г — нтова, Т — ов добался того, что последнему воспрещено служение. Г — итов, обремеменный большой семьей из шести малолетних детей, самого себя и беременной жены, лишился насушного пропитания. Все обиженные Т — овым лица, на свои жалобы о притеснениях, обирятельстве и противозаконным поступках, не получают удовлетворения, а погому остался один выход — прибентуть к печати, и тут обратив выпымане общества и начальства на этого человска, который свои личные интересы преследует на счет мирских уж очень бесперемонно. Эти личные питересы преследуются на счет живых и мертвых взиманием за требы баснословных сумы. Так, за отпевание Т — ов берет быка или лошаль, по собственному выбору, а за ввичание браков и выдачу метрических сведений, безралично, ваимает от 50 до 100 р., пользуясь в то же время и русой то прихожань

Пюбопытно знать, не тот ли это г-и Т — ов, который педавно отличался в Барнауле и которого просили устранить прихожане, — тот именно Т — ов, который отличался клязуазми, надоел начальству, был вниовником смерти учителя духовного учитища и, наконен, прегендовал на место попечительницы? Если это он же самый (не посчастливилось и Барнаульскому округу, однако, иметь двух Т — овых?), то является вопрос, за что на несчастное село обрушилось это перемещение и насколько жители его в сплах будут защитить себя от лица, которое и в городе причиняло немало хло-

пот?

Впрочем, я не мастер говорить прозой:

Пастырь паству обпрающий, Пастырь сам свой унижающий Неприличной руготней; Доносиций, брата губящий, Больше храма деньти любящий, — Грех-то, батюшка, какой! Кулаку подобись тертому, И живому вы, и мертвому Лишь сказались тяготой: За быка вы отневаете, За сто рубликов венчаете, — Грех-то, батюшка, какой!

Руга — плата хлебом от прихожан.

О, покайтесь, чтоб пылающий Огиь геенны, нас карающий За греки стези земной, Не пожрал и вас бы в частности! А пока виимайте гласности: Грех-то, батющка, какой!

Однако будем верпть, что и в Сибири подобные батюшки составляют исключение.

По правде сказать, не везет нашим захолустьям. Иногда их обыватели даже и верной фотографии не могут с себя сиять. Вот как забавно жалуется на это другой якутский корреспоидент в № 31 газеты «Сибирь»:

«Снимещься, ваглянешь на свой портрет,— говорит он о двух местных фотографических заведениях,— и увидищь себя или бельмі без оттенков, пли же таким черным, как будто пред позированием весь вымазался голландской сажей. О сходстве и говорить печего,— ниой раз вымодит такая финти-графия, что без подписи трудно сказать, Фома или Ерема вышел на карточке. Но вот осенью прошлого года прибыл сюда фотограф, педавно оставивший лучшие и известные в Европе мастерские; оп же специалист— ретушер, Мы, жители Якутска, уже видели повые работы, восхищались и радовались, что, паконоп, нас не будут уродовать наши финтиграфы-самоучки... Но, увы! недолго пам пришлось пользоваться находкой, потому что новому фотографу не дозволено работать при засешних фотографиях».

Вот вам и наука вперед, гг. жители Якутска; не радуй-

тесь слишком преждевременно. Бедный Якутск!

Я готов бы посмеяться, Что в Якутске кавалер Лишь уродом может сняться... Для невесты, например.

Посмеялся бы я даже И над барышней — что там Суждено ей, словно в саже, Представляться — женихам.

Но размер грозы раскатов Может хохот мой принять — Что Европе азиатов «Не дозволено» снимать. Однако довольно.

Всю сеголняшнюю беседу я намерен посвятить пресловутой столице Восточной Сибири. «Коли сказался грибом, так полезай в кузов» — говорит пословина. Вот в силу этого-то русского афоризма я и хочу потолковать о тебе, мой ролной город, насквозь пропитанный омулями, обывательской ленью и полицейской безурялицей, о тебе, кичливый Иркутск, не сумевший до сих пор завести у себя сколько-нибуль порядочного освещения, не собравшийся вымостить своих пыльных и грязных улиц, даже не позаботившийся водворить на своих стыках уличной безопасности среди белого дня, не говоря уж о том, что творится у тебя пол покровом ночи... Если бы это означало только заурядное коснение, стояние на одной и той же точке, то куда бы еще ни шло; но ты, очевилно, регрессируень. У тебя не может быть отговорки относительно недостатка хороших преданий. Напротив, резко выделяя себя из семьи сибирских городов, ты знавал лучшие времена, обнаруживал жизненную энергию, и название столицы носилось тобой тогда недаром. Я помию, как пол железной рукой графа Муравьева-Амурского ты держал себя, что называется, «руку под козырек»: я помню блестящую плеяду европейски-образованных людей, дававших тон твоему обществу, вносивших в его жизнь осмысленное уважение к личности, нравственную чистоплотность и благопристойность. Стало быть, тебе было у кого научиться, мой почтенный Иркутск...

> Могу сказать, что в те года Все жизнью умственной кипело. Учились юноши тогда Смотреть на будущее смело;

Стремилась дружно молодежь Усвоить лучшие заветы, И мы не ставиля ни в грош Корыстной мудрости советы.

Бывало, с гордостью какой, С какой сердечностью печали Мы на чужбине вспоминали Тебя, о город мой родной!..

А теперь? Теперь оказывается, что ты или ничему не выучился, или же все перезабыл. Через восемнадцать лет отсутствия я навестил тебя всего два гола тому назал — и нашел. по правле сказать... мерзость запустения. Весь твой прогресс за то время выразился для меня лишь разросшимся числом водочных заводов и резко бросающимся в глаза количеством «пролаж и белых харчевен», как называещь ты, из приличия, свои грязные притоны пьянства и всяческого безобразия. Замечательно, что подобная конкуренция даже не улучшила. а скорее изгалила произволство отравляющего напитка: от ТВОИХ «Продаж» разило за полверсты сивушным маслом. И. однако ж, пьянство расцвело у тебя махровым цветом: пьют все, даже бабы и лети, чего пе замечалось прежне. Последний нищий, которому удалось выпросить под окном медную монету, сейчас же нахально несет ее в кабак, тут же напротив этих окон. Рядом с разгулом идут беспрестанные грабежи, и каждый житель, возвратившийся благополучно домой поздно ночью, испытывает чувство человека, избавившегося от неминуемой опасности. Мелкое воровство пошло до курьезных размеров; в мою бытность, по крайней мере, воровали болты у ставен, отдирали даже крючки, на которые днем застегиваются эти ставни. А полиция? - спросит читатель. Грешный человек, я в течение года, проведенного в Иркутске, видел только раз какого-то пристава, сунувшегося не в свое лело, вилел одного квартального напзирателя, выезжавшего верхом и навеселе в ворота местной гостиницы под вывеской «Звездочка», да еще раз посчастливилось мне созерцать на углу улицы какое-то жалкое полобие горолового. ковырявшего у себя в носу с такой сосредоточенной серьезностью, как будто в этом, собственно, и заключались все его полицейские обязанности. Результаты такого именно отсутствия полиции на иркутских улицах уже в самое последнее время читатель мог усмотреть в предыдущих №№ «Восточного Обозрения». Как тут не скажешь:

> Хоть, положим, не обидно, Что полиции не видно, Но немного будто стыдно Так скрываться очевидно,

когда на этих улицах совершается явно, на глазах толпы, бесшабашное смертоубийство...

# УЧЕНЫЕ РАЗГОВОРЫ

### Рассказ из путевых впечатлений

умерки. Священник села Рассушинского отец Николай только что восстал от послеобеденного сна; собственно говоря, даже и не восстал еще,— ибо лежит пока па диване,— а просто открыл свои заспанные глаза и как-то усладительно почесывает у себя жирную спину.

 Кваску бы теперь испить знатно было...— приговаривает его преподобие, не относя, по-видимому, ни к кому своей речи.

Молчание.

 Поди-ка, Аксинья, принеси... — обращается он через минуту уже прямо к работнице, греющейся в этой же комнате у печки.

Толстая работница Аксинья, глуховатая, но разбитная бабенка, приносит ему целую муравленую чашку мутнокрасноватой жидкости.

- Знатная штука этот квас! говорит отец Николай, залном выпивая почти всю чашку и ставя ее подле себя на пол.
- Докуда ты будешь, страмник, эту гущу-то дулить? ядовито замечает из другой комнаты золотушная попадья, тоже отдыхающая или, лучше сказать, нежащаяся на высоком пуховике.
  - Нельзя, Нюрочка: жажда...
  - Ты бы еще с утра-то бочку винища выпил!
- Ну уж, Нюрочка, и бочку! обидчиво возражает отец
   Николай: в бочке-то ведь сорок ведер, говорят...
- Да тебе, стрампику, что! тоже вытинул бы, поди, и бочку, кабы поставили...
   Не может быть. Нюрочка, этого: по мелицине невоз-
- можно...
   Дурака-то вот только такого не найдется,— не выставят
  - бе бочки-то...

     Где же мне сорок ведер выпить... чудная ты!

Попадья молчит.

Это теперь и по физике лаже не приходится... – ар-

гументирует отеп Николай.

Попадья и на это ничего не отвечает: не отвечает, впрочем. только потому, что в физике и медицине она смыслит не больше своей работницы, а способности батюшки - знает, как свои пять пальцев. Отеп Николай на минуту залумывается... должно быть, над любопытным вопросом: может ли оп, действительно, не стесняя законов двух помянутых наук, вытинуть один сорок ведер водки, если бы и в самом деле нашелся лурак, рекомендованный ему попальею.

- Шнежку бог лает...- говорит, лениво зевая, снова приютившаяся у печки работница.

— А что?

Па я шойчас на улице была. — крупной такой шып-

- Сы-ы-плет?.. Так вот видинь оно как!.. А что, ты как теперь думаешь, Аксинья,... - спрашивает он, помолчав: сиег отчего бывает?

Известно, отеп Николай. — от бога...

- Это-то так, что от бога; да средствами-то какими? - Да какими шредствами?.. Надо быть, ангела божии
- Ну ты это все так больше; нет, а ты по науке-то... как?
- И что это у тебя, у страмника, за разговоры такие всегда! - еще ядовитее замечает попадъя, нетерпеливо повертываясь на другой бок.

Смерть люблю. Нюрочка, ученые разговоры...

Молчание.

- И ты, дура этакая, туда же! - строго обращается попадья уже к Аксинье: - поли-ка лучше ставь самовар...

Работница уходит, по всему заметно, в крайнем неудовольствин

- Ты у меня опять с бабой связался!.. Постой же ты...

- дай только благочинному приехать! говорит злобно попалья, лождавшись ее ухола. Дая что ж, Нюрочка? — робко басит отец Нико-
- пай
- А то, что как с тебя рясу-то снимут, так ты и узнаешь, как под чужие-то юбки заглядывать!
- Эка ты, Нюрочка, страмоту какую опять выпумала... - заметно конфузится отец Николай, несмотря на су-
  - Лално!.. v тебя ведь все с эдаких разговоров штуки-

то твои пачинаются... Лукерью-то я на той неделе отчего прогнала?

Молчание.

— Ну-ка скажи?

Молчание.

 С крестом-то ходишь, — небось глаза-то на сторону выворачиваешь...

- Ты мне этого про религиозное не говори...

- Молчи уж ты, пока я тебе косу-то не расплела!

Продолжительное молчание.

Это, Нюрочка, борение духа одно... То-то вот и есть...
 ты вот все, Нюрочка, по-своему, а я все... больше по-ученому... так вот видишь оно как!..

— Пьешь-то ты, я знаю, что по-ученому...

Не-ет; теперь коть бы насчет снегу...
 В снегу-то тоже ты не один раз валялся: кто у дья-

чихи-то, на именинах, нос-то себе отморозил?

— Па не-ет: я то есть хочу сказать: наука такая есть

 Да не-ет; я то есть хочу сказать: наука такая есть про снег — метрология прозывается...

Да ты кому эти сказки-то рассказываешь?.. мне, что ли?

Молчание

По-ученому-то, Нюрочка, совсем не так выходит, как по-твоему...

 Вот сорока-то, прости господи!.. не сядет тебе на языкто ничего!.. Да ты откуда ученым-то сделался? Я хоть, по крайности, у мадамы одной обучалась, а тебя водка, что ли, впать-то выучная?

Молчание.

Я, Нюрочка, в семинарии науки изучал... так вот, видишь, оно как!

 В семинарии-то тебя по три раза в день драли, вот какую ты там науку-то изучал! Мать же ведь мне твоя и сказывала-то, как ты еще женихом-то к нам таскался, в пономарской-то скорлупе...

Ну же, Нюрочка, и то три раза!..— скромно обижается

отец Николай.

- Да тебя, точно что, еще по десяти раз в день пороть-то бы следовало!
  - Чего опять выдумала... чудная ты!
     Скоро-то тебя проймет, что ли?

Молчание.

- Этого, Нюрочка, и по физике невозможно допустить...
- Тебя-то и по физике можно: небось скажешь, не пробовала она моих-то гостинцев?

- Это действительно, что ты не однажды грешила против моего священнического сану...
- Сам-то ты праведник: черти-то у тебя только в рукавах не сипят!.. уж модчал бы лучше...
- Отец Николай опять задумывается, но не над словами попады, вероятно, а над другим любопытным вопросом: мог ли бы он действительно, не противореча законам физики, вынесть ежедневичю пооку в лесять понемов?
- Ты, Нюрочка, никуды по вечеру не пойдешь? спрашвает он через минуту, не придя, должно быть, ни к какому определенному вызоду.

### Молчание.

 Дъяконица паша мне давеча пеняла: спесивая, говорит, Анна Митровна наша, никогда ко мне вечерком пе авитет посилетъ...

#### Молчание.

- Я говорю: матушка, что, может, сегодня в ваши палестины забредет... так вот видишь, Нюрочка, оно как! Молчание.
- А я вот хочу после чаю к новому заседателю навепаться...

Упорное молчание со стороны попадыи.

Хороший, говорят, человек...

Попадья раздраженно соскакивает с кровати и торопливо накилывает на себя старый салопишко.

- Да ты что из меня душу-то вытягиваешь? что ты выпытываешь-то, страмник? По мне, хоть сейчас ступай!.. Хоть век не кажи глаз!
- Нет, то-то, я так только, к слову пришлось сказать...

Молчание. Попадья нетерпеливо повязывает голову

- Ты уж не думаешь ли у меня нахрюкаться, как по утру?!
- Я, Нюрочка, теперь смотреть просто не могу на эту жидкость: совсем она меня расстроила давеча... не приведи госполь!..
- Да тебе чего у заседателя-то делать? Благочинный он, что ли, что ты первый к нему с рапортом-то полежень?
  - Все же начальство гражданское... как это ты не понимаень?
- Ты же у меня пониманье-то пропил, беспутный! Да ступай ты, ступай... Сегодня я целовальницу видела: заседатель-то у них еще и водки-то не брал; он, говорит, и в

рот-то ее не берет совсем... К ним вчера его писарь, которого он с собой привез, заходил выпить, так сказывает...

- То-то, Нюрочка, и я слышал, что хороший, говорят,

человек: нало схолить... - Ты поли ла с сестрой-то его шашни и завели: он

тебе пулю в лоб-то и посалит! - хохлы вель эти серлитые

 Ну уж. Нюрочка, и пулю в лоб! — еще раз обижается отеп Николай

- А ты думаешь, за эти дела-то по голове гладят вашего брата?

 Hv! в моем-то сане?.. чего опять выпумала... чулная ты!

Отеп Николай еще раз запумывается, сравнительно, даже очень сильно залумывается, правла, нал вопросом, не настолько ученым, как два первые, но во всяком случае нал любопытным вопросом: можно ди, точно, человеку в его сане посалить пулю в лоб?

Попалья собирается идти.

 Ты что же лежишь-то? — иди к заседателю: ночью. что ли пойлешь?

Ла ты. Нюрочка, сама-то кула шествуещь?

 Не бойся, не (провалюсь, на песятой-то улице не очужусь...)

— Па не-ет: чайком бы ты меня напоила...

- В гости идешь, да еще и чаем-то тебя пои... Идти, так теперь идти, а то и совсем не пущу!

- Ну-ну, вот ужо помоюсь да оденусь - и пойлу...

Отен Николай трешит диваном, делая вид, что встает. Попалья молча уходит. Через минуту на крыльце раздается ее сердитый голос: «Аксинья! Неси самовар - как скицит, в горницу да ладь чашки: я сичас ворочусь; только к Андреевым схожу на минутку...»

 Так вот видите оно как... – ворчит его преподобие, напряженно прислушиваясь к этим звукам и вяло сообра-

жая что-то: — ах. чтоб тебя кошки легали!..

### П

Сумерки сгустились до темноты, В поновской квартире нельзя уже рассмотреть ни отпа Николая, тревожно вытянувшего короткую шею и еще напряжениее к чему-то прислушивающегося, несмотря на совершенную тишину.ни дивана, на котором он испытывает в этом положении,

как по всему надобно думать, какое-то сильное «борение

духа»...

Проходит так с минуту. Дверь, ведущая из кухни в спальню, слегка скрыпнула, - «борение духа» в отце Николае усиливается еще на один градус, ибо и диван чуть-чуть треснул почти в тот же момент; стеклянные дверцы шкафа с посудой звякнули еще явственнее, - и диван трещит уже не так скромно - значит, «начинает превозмогать» в «борении луха»...

 Это ты, Оксиньюшка? — спрашивает его преподобие, ускромняя свой бас по шепота.

Я. отеп Николай... Ты чего там ишешь?

Да швечку: шамовар-от шкипел.

Молчание. — Нашла?

Нашла.

Спички-то здесь у меня, — возьми-ко поди...

Аксинья молча и ощупью пробирается к дивану. Лоб-от не разбей, смотри... — снисходительно пре-

постерегает его преполобие, что-то уж слишком неспокойно ворочаясь... Давайте шпичку-то...— слышится голос работницы

у самого дивана.

- Постой ужо... я их где-то вот тут положил, помню... Происходит молчаливое искание спичек.

 Запропастились же вот куда-то... а тут положил, помню... - суетится отец Николай.

Работница слегка и как-то неопределенно вскрикивает

вдруг. Што это, отец Николай... грех какой! — говорит она в очевилном смущении.

- Грех-от как грех... - тревожно успоканвает ее отеп Николай, не приводя второпях известной пословицы целиком.

Пуштите-ко!.. у ваш матушка ешть...

 По науке-то тенерь выходит, что ты, что она — все одно... — наставительно философствует его преподобие.

Да... шкажывайте-ко! Пуштите, отец Миколай!

Происходит немая возня. По ней можно только догадываться, что работница упирается и впопыхах хватается руками за стол, а отец Николай удерживает ее за платье. Через минуту слышится обоюдный торопливый щепот, в котором можно разобрать кое-что вроде следуюшего:

- Ужо матушка-то... Ай... ворота штучат... пуштите!..
- Ах. чтоб тебя кошки легали! гле стучат-то?...

Пуштите ужо (не разб.), отеп Микодай!...

Красной-от платок у меня видела?..

И... ни на каки благолати!...

Да постой!.. чудная ты!.. я тебе по медицине-то рас-

толкую... Не надыть мне и вашей медячины... ну ее!.. какая

она такая и ешть, не знаю... пуштите меня лучше... - Эка стрекоза баба!.. да постой!.. чулная ты!.. Ну, я

тебе по физике объясню... На кой она мне ляд, фижика-то? — фижики-то мы

эвти жнаем и без ваш!...

Озолочу, Оксиньюшка!..

— Попадью-то швою и озолоти... Ишь какой!.. а еще духовным шлава - что проживаешься... Пушти!.. а не то жареву...

Ах. чтоб тебя кошки легали!..

Происходит новая возня, в размерах еще больших: о «борении духа» уже и помину нет. Работница Аксинья не только что пыхтит, но даже кряхтит, отбиваясь от непрошеных уроков по «физике» и «медячине»; да и сам отец Николай издает какие-то странные звуки, весьма похожие, впрочем, на ту оригинальную музыку, которую можно слышать в кузнице, когда раздувают мехами огонь. Даже синица, заснувшая было в своей клетке у окна - и та проснулась: так и перебирает тоненькими камышинками, как будто просится, чтоб и ей дали поучаствовать в этой положительно веселой спене. Ай, чтоб те издохнуть!..— кричит выбивающаяся из

сил Аксинья; делает последнее усилие и, вырвавшись, наконец, из железных пальцев отца Николая, изо всей мочи

шлепается мягкими частями на пол.

В эту роковую минуту дверь с улицы отворяется с каким-то особенно азартным шумом, и стремительно влетевшая в комнату попадья, которая только прикинулась, что пошла к соседке, а в сущности сперва постояла у ворот, а потом подслушивала у этой самой пвери. - неистово бросается к дивану.

- Tyr кто?!. Ах ты, мерзавка элакая?!. - кричит она, наткнувшись на растянувшуюся на полу неповинную Аксинью и задыхаясь от гиева и ревности: -- страм какой затеяла!.. Сичас тебя, страмницу, выдрать заставлю старосту!.. Ах. черти вас дери!.. страмники вы эда-KWe!

 Да ты что, Нюрочка, взбеленилась-то: она спички тут искала... так я ей поясиял... по науке-то... как они теперь горят-то... сами-то собой...— мямлит, до крайности робко, отец Николай.

 Уж молчи ты лучше!! вот тебе, страмник!.. вот тебе, страмник!.. Не соблазияй!.. не соблазияй других!!. — расправляется собственноручно попадья с несчастной косой отца

Николая

 Да, по-сто-ой. Ню... Нюрочка... это ты чу... чудная какая! — отбояривается его преподобие, чувствуя жгучую боль на голове.

— Это ты так к заседателю-то пошел?...— не унимается взбешенная попадья, еще энергичнее нападая на ученого мужа и запуская свою десницу даже в его жиденькую бороду. — Вот тебе, страмник!.. вот тебе, страмец! Не дури с

бабами, не дури!!!

— Я... Ню... Нюрочка... уче... ученую... то... точку при... принсинявал... зарения... кан. к за... Ай, что ты это!.. бо... больно ведь!.. с заседателем-то ло... ловчее разговор начать... Ой!.. чудная ты!..— выпутывается отец Николай чуть не скоэзь саезы.

 Так ты у Аксютки-то ее и искал, точку-то эту, зрения, страмник?... как у тебя еще твое-то зрение не допнет!...злорално издевается попадъв, без устали продолжая свою

ручную декцию над поповскими волосами.

"Но тут уже отец Николай, в своем мученичестве за чученую точку зрения» решительно достигнув пределов велкого, не только что человеческого, но даже и авгельского терпения,— вырывается отчаянным движением из рук своего инкивизитора и бежит, без отлядки, сперва на двор, а оттуда за ворота... Юркая брань так и сыплется ему вдогонку до самого крыльца.

 Постой!.. придешь!... говорит попадья, задыхаясь и остапавливаясь на одно мгновение на этом стратегическом пункте: придешь!... повторяет она и удаляется в горняцу,

неистово хлопнув дверью.

## Ш

Проходит этак с полчаса времени. Продрогнувший до костей отец Николай упыло сидит на крылечке и чутко прислушивается к малейшему звуку, доносищемуся к пему из ториццы. Как оп усердно ни дует в свои покрасневшие кулаки — все же немного тепла надует; да и один подряст ник — он тоже не бог знает какая шуба... Уж он и по дворуто бегает, и прискакнавает-то... а все-таки русскій мороз —
чтоб его кошки легали!...— пробирает так, что и не приведи
господой Но вот опасные звуки начинают затихать малономалу; в окошке кухин появляется огонь и мелькает фигура, — надо быть, Оксиньющки» — полагает отси Николай
мысленно. Минуты через две после этого соображения он
решается заглянуть в окно, по сквозь памеранувние на
стеклах узоры не может ничего рассмотреть. Еще через
минуту он осмеливается даже чуть слышно приоткрыть
дверь в кухино и просунуть туда свой знати нарумяненный
нос. Работница, со слегка принухшей правой щекой, угромо
сидит в углу на лавке и молча плачет, не обращая никакого внимания на внезапное появление его преподобия...

Оксиньющка!..— говорит он ей самым робким шепо-

Молчание.

А, Оксиньюшка?..

 Из-жа ваш вше!.. — угрюмо-укоризпенно произпосит Аксинья, не переменяя положения и даже не повертывая к нему головы.

 Принеси ты мне, Оксиньюшка, Христа ради, верхнюю рясу, шапку да трость...
 умилостивляет ее отец Николай все тем же шепотом.

Подите-ко шами-то шуньтесь, — круто разворачивает его Аксинья сквозь слезы.

Продрог ведь я совсем... чудная ты!..

Хоть шмерть приди — не пойду!

Отец Николай осторожно вступает в кухню.

 Да ведь она вот тут, ряса-то... близко... в темненькой, дрожно тычет отец Николай пальцем по направлению к двери в горницу.— Не приведи господи! продрог...

Шкажано — не пойду! — чего приштал?..

Молчание.

Я бы на улице обождал-то...

Молчание.

 Там у меня в рясе-то, в правом кармане, полтина лежит, так ты ее себе возьми...

— Шами штупайте и берите...

За комнатной дверью слышатся шорох и шаги. Отец Николай в ту же минуту кубарем вылетает из кухин на улицу, где снова и подвергается, на некоторое время, безотрадному сиденью на крылечке с невеселым дутьем в кулаки. Впрочем, минут череа илть работница осторожно вынесла в прочем, минут череа илть работница осторожно вынесла с ему лисью шубу, немного погодя — верхнюю рясу, а еще немного погодя — шапку и трость.

— Полтину-то я взяла у тебя...— все еще мрачно замечает она, вручая ему последние вещи и поспешно удаляется, сообщив таниственно: «Чай, минет...»

Отец Николай начинает уже приниматься «оболокаться» (одевается забавно), ворча себе что-то под нос. Совершив торопливо эту операцию, его преподобие еще торопливое удирает со двора, встретясь у ворот с каким-то долговламы мужиком. Встречный кланиется ему в ноги, подходит к нему под благословение и начинает его о чем-то упрашивать, тоскливо ваволя руками.

— Вот как опростаюсь...— скороговоркой басит отец Николай и еще поспешиее пачинает улепетывать вдоль улицы. Какая-то собака, должию быть соседская, издала следившая за этим объяснением, опрометью бросается догонять его с пениоверным лаем.

«Ах, чтоб вас кошки легали!» — думает его преподобие и, не оборачиваясь, продолжает свой путь почти бегом.

Мужик так и остается на месте с тоскливо разведенпыми руками.

# ΙV

В ветхом Рассушинском кабаке, за невзрачной стойкой сидит у стола целовальник с приехавшим к нему из города кумом. Перед ними на столе красуется раскупоренный и до половины разлитый полштоф с надписью: «горькая анисовая», какая-то жареная рыба да соленые огурцы поставлены тут же, на одной тарелке, должно быть, на закуску. Умная и в высшей степени плутовая рожица целовальника с первого взгляда смахивает несколько на жидовскую, но при дальнейшем знакомстве с нею оказывается чистокровной русской, без малейшей примеси. Кум — неопределенная породка, попадающаяся всюду на Руси и не носящая на себе никаких отличительных качеств, впрочем, весьма дородная в сравнении с сухонькой фигуркой хозяина. Целовальница, сидящая поодаль от них в беспредметпом созердании с безвольно сложенными на коленях руками, представляет из себя нечто вроде откормленной свиной туши: даже и физиономия у нее смотрит несколько стаканчиком. Она почти не участвует в беседе мужа с гостем. потому что ей, по собственному ее выражению, «набольши, говорит лень»...

 Ты што ж. кум? — перябни, братен ты мой! — приветливо говорит целовальник, подвигая гостю уже палитый стаканчик.

Многонько будет, Анисим Филиппыч...

- Ты на меня-то не смотри: мы вель на этом запахуто с утра; на нем спим, им и накрываемся, — часто не успеешь прибрать хорошенько, а от уж ты порки-то пери... Верно? \_ Т-а-ак

Оба пьют и закусывают.

- А что. Анисим Филиппыч, как у тебя пело-то справляется? Лапно?
  - Ничего, слава те госполя! не пожалуемся.

- К примеру тепериче сказать, хоть наш поп... куды, парень, пить вино охоч!

— Hv-v?

 Ей-богу — ну, право. Он, тебе доложу, брат ты мой, прошедшим летом какую штуку удрал... У нас тут заселатель был. — по этого-то, который нониче приехал. — пьяница то есть первого сорту. Попили эвто они с нашим попом разгулялись в Крутологове. - станик такой у нас тут есть на трахту, верст тринадцать отседова будет; а тамошний смотритель-от не пьет, только вино от воды не отличат ... бедовый дюжина! Нониче он чин получил, так сказывают совсем из ума выходит: известно, коли нам четверть - благородному все полведра надыть. - это ужо беспременно, по рангу, значит, так приходится. Ну, хорошо, Порядочно, надо быть, они там ваъегорили этой благоствени-то: заселателято оставила ночевать смотрительша, а попа-то и не могут уговорить: «Подавай тройку!» - кричит он, и шабаш. А уж там тепериче нашего попа знают; не почему ему нельзя тройки дать в эвтом виде: алибо коней загонит, алибо себя искалечит. - бывало такое дело-то, трафлялись... Не дали коней. Только совсем уже эдак повечеру, темненько уж стало, схвать-похвать, ищут попа — нет! Как в воду пошел. Известно, поискали-поискали, да и оставили: у мужика. мол, какого завалился спать. Ну, ладно. Утром встали, трясутся с голубчика-то вчерашнего, а попа все нигде - всю деревню обыскали. Делать нечего, парень, поехали - заседатель назад без попа, а смотритель-от проводить его вызвался, - значит, чтобы по эвтому благому случаю опять дерябнуть важнецки, потому, одно слово - чуйка. Пьют они таким манером, двоечиньком, а с вечера-то ливень был. так лужицы наделал. — подъезжают они примерно к эвтакой самой лужице да и глядят, судари: точь-в-точь тепериче человек на кочке спит... в самой-от луже-то. Заседатель поглядел хорошенько-то да и говорит: - Ла это, мол, никак наш отеп Миколай? Миколаем зовут нашего-то попа. - Кажись: он же, тот и есть! - Это значит, смотритель-то ему отвечает. Подъехали, парень, ближе: поп же и есть спит; сидит, значит, на кочке по колено в воде да и спит... прекрепко таково. Известно, растолкали его. Обрадовался: - Ах, вы, - говорит, - черноносые! Место-то это, говорит. - онасное: зарядить надо: так есть ли, мол, зарядот? - А он тепериче, коли пить кто дает - черноносым того называет; и поговорка у него, значит, такая состоит насчет вышивки. Только они уж его знают, голубчика, наскрозь обыскивать тотчас давай; заседатель - держит, а смотрительот - все карманы ему ощупыват - благо, приятели, значит, закадычные. Известно, как не дастся: конфузится, примерно. А поп, братец мой, здоровенный: четырьмя не осилить, коли заупрямствует. Однако смотритель-от изловчился же как-то, схватил его за один карман-от - помират со смеху: в кармане-то у него колоколен...

 То есть как колоколец, Онисим Филиппыч? — гость с величайшим недоумением в вонросе и глазах.

Как есть, я тебе говорю, почтовый колоколец.

— Hy-y?

— Да уж так, верно. Поп, известио, заспращивал шчас: это, — говорит, — у меня стакан, черноносые... Вытащилитаки они опосля эвтот стакан-от у него: медный оказался, братец ты мой, — с язычком... Смехов у нас сколько тут было из-за эвтого самого происшествия...

То есть это на что же?.. Колоколец-от что означат?..—

все еще недоумевал гость.

- А ты, братец ты мой, тепериче понимай это прямо: коли мму не дали тройку-то, он с серцов-то и побеги домой к нам, в Засушинское, значит; а чтоб тепериче немужично было бежать-то одному,— не мужик ведь пятьнадцать-то верст бресть,— он колоколец на станции-то и обраболенствуй: бежит да позванивает... славно как и взаболь на тройке скачет. Вот такой кульер, брагец ты мой!...
  - Т-а-ак... Ловок же он у вас, парень!

— Я тебе говорю: одно слово попина! И гость, и рассказчик — оба разражаются вдруг неистовым хохотом; гостя даже как-то коробит при этом, точно у него судороги в животе. Целовальница тоже не может удержаться — выпрыскивает из носу порядочный кусочек самородной студени. В кабак входит сленой отставной солдат низенького росту, шатающийся по миру.

Наши вам подштанники, старик! — весело привет-

ствует его пеловальник.

— Здорово, зубоскал! — медленно выговаривает «старик» беззубым голосом.

 Чай, с приятелем (не разб.) пришел? — острит целовальник.

А ты думал с тобой?

— Вот так, парень, стражение найдешь! — любезпо заключает целовальник, направляясь к чазобылию даров земных», как выразялся однажды в разговоре с ням отец Николай насечет полок, наукращенных ветхой посудяной.— Тебе который давать (не разб.), посный али скоромный?

Давай хоть скоромный, — ноне не пост.
 Перво стретенье было, братец ты мой!

- Это что же такая за «скоромная», Онисим Филиппыч?— любопытствует кум.
- А в которой, значит, молочка эвтого самого побольше — та и скоромная, а где, значит, водное преобладает та посная... Сообразил? — обязательно номогает целовальник своему гостю.

— Т-а-ак...

 Любопытствуй, старина! — обращается хозяин — уже к солдату, лихо откупорив косушку и ставя ее перед ним на стойку с каким-то особенным выразительным пристуком: видно, что отлично знает все привычки своего потребителя. «Старина» молчаливо-важно разглаживает мокрые усы и выпивает косушку залюм.

 Видал ты его? — относится целовальник к куму, лукаво подмигивая на солдата, — вот так, братец ты мой,

прием... как есть енаральский!

Происходит лихое раскупоривание новой косушки, после чего немедленно повторяется прежний «как есть снаральский» прием.

 — А что, к примеру, тепериче сказать енарал? — спрапивает пеловальник, еще ближе приступая к новой раскупорке: — котора сильнее берет: всевостопольско ядро али Рассушинска косуха?

 Пошжи што наравне будут...— обеззубо говорит уже порядочно осоловевший солдат.

Ну, н-нет: ядро-то тепериче тебе алибо руку, алибо ногу оторвет — когда еще угодит в голову-то; а наша-то завсегды с головы поймат, — не обижай, енарал! Верно?

- Оно тошно што будто так выходит...— не совсем еще соглашается солдат, с расстановкой принимаясь за третью косушку.
- Это верпо, что косуха сильнее, подтверждает в свою очередь гость...
- Вот постой, как третью-то высосет, так сам узнат, каков эвтот выстрел — отбывает... — замечает синсходительно целовальник.
- Оба хохочут.
- До баб, алибо до депег оп тепериче ныне шибко у пас охоч, опять-от Миколай...— возвращается успокоившийся целовальник к прежией теме разговора.
  - Ну-у? подстрекает кум.
- Ей-богу пу, право. Оп мие самому, жаль, что про бабье сказал: «На то, - говорит, - и гадина эвта на свете, чтоб ты ее, мол, приколол — не ползай! зпачит. Этта у нас по близости деревия есть такая, Жилиха прозывается; так там балованы таки девки все живут: ни комара тепериче, значит, даром тебя не ублаготворят, а все «рубь - челковой» ей подавай, — одно слово, как есть — настоящие городские шлюхи! Надо быть, это здещний исправник наш их так избаловал: они плуты все, братен ты мой, езжал из городу с чесной компанией, — тоже ребяты были «у черта лапу украли»; как нападут, бывало, так по деревне-то только гам стоял — шельмец-парод, одно слово! Наш-от поп тоже ериичал с ними не на посной зуб. Расповадился он это, пои-то, в Жилиху за требами ездить, так есть, к примеру, кажини и неделю туды поровит, а деревня тепериче эта большая, только не село, значит - пять верст от нас всей и дороги-то к ней. Вот, братец ты мой, как приедет он туды сичас ему кралю и преставят: был у него там эдакий благодатный мужичопок. Только у попа денег тепериче на руках скудно, ехать и велит домой, попадью все обират, весьма орудует; так оп, парепь, на каку музыку поднялся: разорвет рубь-от на четыре части да перва и всучит кралето своей одиу четвертушку, - прибежишь, мол, сама за другой-то краюхой. Та, известно, и вдругорядь прибежит: зачем ей рубь челковой терять? Так опа к нему четыре раза за рублем и выбегает, - по шести суток, братец ты мой, травлялось проживать ему там из-за эвтого самого. Он про эту комедь-то крутологовскому смотрителю сам сказывал: «Мие, мол, эвто янчко-то, Николай Семеныч, по четвертаку обходится». Так есть, я тебе говорю, одно слово чудила-мученик!

Общий хохот.

9 Заказ 1047

Попадья-то, стало быть, в руках его держит? Т-а-ак...—

замечает глубокомысленно кум.

 Только она-то будто проходу ему и не дает. — говорит пеловальник, наливая себе с гостем еще по стакапчику. а то бы, братец ты мой, -- беда!.. потому человек он «его же не оплатеши». У попадьи с ним разговор недолог: за бороду алибо за волосенки оттаскает, - это у ней первосортно дело; ты спросп: месяц-от отчего у отца Миколая на маковке-то светит? - ее все грабли ходили...

Злющая, надо быть?

 Я тебе говорю: как есть писаная смерть! — Т-а-к... А сам-от оп ее пе обижат?

- Грехи-то тепериче, к примеру, в рай не пущают, а тоже бы нало, теребачку ей важную кабы задал: благочинным же его больше сморочил. - тоже ведь за эвту комель-от ряску-то у них потрошат. Сообразил?

— Т-а-ак...

 Она, к примеру, почище кого другова знает, какой дратвой сапог эвтот подшивать.

 Благочинный-то ихний сам что же глялит? -недоумевает кум, с паслаждением «дерябнув» из стакан-

чика.

 Благочинный-от, братец ты мой, туды же глядит, куды и наш заседатель, - в карман: всучил ты ему, примерно, хорошую сигнацию — лучше тебя человека нет. Мы вот тоже около эвтих лелов-то не по опушке хаживали, а по самому, значит, полю, стражение имели,— наскрозь знаем, каку сплу эвта всучка-то над пачальством берет... то есть, да сигнацией-то ты как у бога за назухой сидишь; одно слово прелесть! Так ли, енарал?

Оно тошно што... — шамкает как-то неопределенно

совсем опьяневший солдат-нищий.

 Что, енарал? — видно, Рассушинское-то ядро, опричь головы, еще не по зубам твою милость съездило? - острит над ним целовальник, подражая движению кума насчет стаканчика

Входит мизерный мужичок средних лет, озабоченно крестясь на медный образ в переднем углу, и кланяется на все четыре стороны, хотя живыми дущами заняты всего

только пве.

 Описиму Филиппычу добро здравствовать! — проговаривает вощедший, так потирая руками, как будто мерзнет cam

 Что, дяденька, погреться? — спрашивает целовальник, приветливо кивая ему головой в ответ.

- Вестимо, Описим Филиппыч, погреться...
- На «скавалдыжныя» алибо «прямиком»?
   Мужичок с минуту застенчиво переминается.
- Коли милость твоя будет, отпусти уж нонче на «скавалдыжныя»...— выговаривает он, наконец, томительно почесывая затылок.
- Ах вы... купцы народ! произпосит с некоторой досадой целовальник: — здак и я с вами скавалдыжинчатьто научусь...
  - Под Миколу справлюсь отдам...
- Знаю я, что ты парень-от верный, а все прямиком-то благонадежнее выходит было. «Соснячком» алибо «березнячком» принимать-то станешь?
  - «Соснячку» отпусти, Описим Филиппыч, «березнячок»-от поиече нам не по капиталу...
    - Што так, парень?

Мужичок, не отвечая, тяжело вздыхает.

— Вои у меня еварал, так он все «прямиком» раздельвается, даром что сумку таскает...— говорит целовальняк, в виде наказания указывая пальцем на зевающего во весь рост солдата.— Косуху тебе, поди? — спрашивает он, помол чав.

Мужик утвердительно трогает головой.

Целовальник на этот раз очень вяло раскупоривает посудину и также вяло ставит ее на стол перед мизгерным мужичимов: должно быть, и этого потребителя знает «наскрозь».— Јакай, дяденька, лакай! — говорит он при этом не то насмешливо, не то одобрительно.

Мужичок принимается после этого за свою косуху с такой старательностью и благоговением, с каким иногда набожная старушка приступает к разламыванию «вынутой за

здравне» просфоры.

- Одначе, Описим Филиппыч, навострился же ты...— замечает многозначительно кум:— это что у тебя еще означает «скавалдыжинчать»-то?
- На скавалдыжные пить значит в долг, а прямиком — па, мол, денежки, значит. Сообразил?
  - Т-а-ак...
- Ты лучше, Описим, расскажи куму-то, как отец Миколай-от Шабалина венчал... — относится вдруг целовальница к мужу, как (пе разб.) с единственной своей фразой в целый вечер.
- А звто точно што презанятная, братец ты мой, штука... — соглашается целовальник. — Перво выпить нам с тобой нало.

По пемедленной ревизии хозяин, в прежием (пе разб.) оказывается так немпого «благосклонным», что вслед же за пим на столе появляется новый раскупоренный полштоф уже с надписью: «сладкая померанцевая»...

 Будто мы с тобой, кум, в Померании побываем таким мером...— любезно объясняет целовальник значение этой краткой надлиск, наливая стаканчики. – Какая зато такая земля Померания, надо быть, мериканская, потому мериканец сахар любит.

Происходит молчаливое расследование неизвестной «земли»: суди по виду кума, terra incognita очень ему правится; целовальник же, как природный «мерикансц», в этом случае знающий паперед ее усладительные свойства, не выражает на своем лице инчето собенного.

 Насчет тепериче деньгу загребать — так поп паш безно серпит... то есть и-и! — приступает пеловальник к новому рассказу, утирая губы рукавом своей рубахи. — Есть тут у нас купен — Шабалин прозывается: богатый мужик: тысчонок злак, сказывают, трилесять, примерио, лежит у него в суплуке... одно слово — терка-мужик! Только авто у них самое прошедшей зимой стряслось. Вздумалось ему, Шабалипу-то, на старости лет, братец ты мой, без греха бабыя окорока свидетельствовать - жениться, значит; а годы-то у него тепериче, супротив законного строку, ушли, чтобы венчаться-то. Наш-от с благочинным эвто дело ему оборудовали - поделились, значит, промежду себя кусочком. Надо быть, сигиации тут больше дела-то работали. Ну, хорошо, а отец-от Миколай завсегды такую сноровку имеет, што, значит, за одно дело - одни деньги, а за друго другие, и тепериче ты ему, значит, тут же в церкву деньги и принеси, коли у тебя дело какое в перкву. Вот, братец ты мой, хорошо — повенчались: Шабалин ему сичас десять рублев отвалил. Смотрит наш-от попина — посмеивается, а денег не берет. - Тебе, говорит, сколько лет-то, Лександр Фомич? - у Шабалина, значит, спрашивает. - В аккурате, мол, семьдесят два — это Шабалин-от ему, стало быть, отозвался. — Так ты што ж. — отец-то Миколай говорит. — лесятилетним-от младенцем сказываешься? - на счет сигнации, значит, проповедует. А Шабалин-от и заупрямился пе дает больше двадцати... тоже скупердяга такая, што и-и! Торговались опи, братец ты мой, порядошно-таки время (не разб.); так и уехали - не дождались, значит, результату. Так што ж ты думаешь? - Миколай какую распрелесть упрад: назал, гал, вас развенчаю... то есть я тебе говорю — эпакую скрозную бестию в помине поискать! А

и дьячишка же у нашего попа — адютант, одно слово: знает, какую курицу жарить - посменвается стоит. Шабалин-от думает: бог связал — не развяжещь; а отец Миколай-от говорит: эвта веревочка-то, мол, нашими руками скручивается, - разница, значит, у них выходит. Стоял-стоял отенот Миколай да ризу-то на левую сторопу и падел; надел, братец ты мой, - верно! - вот, надо есть, Орипа видела эвту самую ихнюю комедь...

Как же! Я сама в управу ходила, — подтверждает

целовальница безапелляционно-

- Как надел он эвто, парень, ризу-то навыворот, да как начал откачивать басиной-то своей: «Не благословен, мол, бог наш, не всегда, не иыне, и не присно, и не во веки», - так Шабалин-от так и «ошалел» на месте, где стоял; опосля, известно, опомнился — всучил ему сигнацию, каку требовалось... Отец Миколай-от крутологовскому смотрителю опосля сказывал, вдолги уже после свадьбы-то, а смотритель-то мие: по науке, говорит, тепериче так выходит, что ежели ты на семьдесят втором году венчаещься - семьдесят два рубля с тебя получки. Так вишь он, братен ты мой, каков у нас понина эвто-та... одно слово!..

- Т-а-ак... Это оп, выходит, с младенчества, надо быть, еще испорчен... - глубокомысленио замечает кум.

 Надо подагать — не доделан... — вставляет свое соображение мизерный мужичок, рассчитывая еще на косушку,

 Алибо переделан, — важно произносит неловальник окопчательное мнение: - все пои, а не черт.

Все единодушию хохочут, исключая дремлющего солпата

В кабак быстро входит долговязый молодой парень, очень сильно напоминающий фигурой того самого мужика, с которым встретился отец Николай у своих ворот, когда с таким, можно сказать, паслаждением покидал родимые «палестины». Вошедший вместо поклона модча потряхивает курчавой головой каждому из присутствующих отдельио. - Здорово, Селифошка! - радушно приветствует его це-

ловальник. - Что мать-то? Какова? Чажела, парень, шибко, — уныло говорит повый

посетитель, - исповедаться просится...

Ну, как ты, што же?

 Да ходил к отцу Миколаю: неколи, — говорит парень; падо быть, к заседателю новому, парень, пошел. Чего, парень! - совсем умират старуха.

 Эвто уж, братец ты мой, что к заседателю — верно! соображаешь, целовальник, верно, а давиче приходили — (вместе).

Не (не разб.) сам-от — сказывал писапь.

 Эвто, братец ты мой, он и мне, писать как-от, вчерась рассказывал, а тебе, говорю: одно слово — ведро взял! Што же он тебе тепериче баял, поп-от?

 Да чего? — сказывал я тебе: неколи, мол, лишь теперь; приду ужо как опростаюсь... Весь-то и сказ в том.

- Ну, значит, жди его тепериче на заутреню к вечерпе, с полной уверенностью в голосе замечает целовальник: ведро-то, мое, паревь, тоже не скоро тепериче опростать... Вот, надо быть, братец ты мой, дым-от подымут вдаюем... из экой-то пушки! — обращается он уже к куму.
  - Т-а-ак...
- Писаренок давиче, как за ведром-от приходил, говорит: деньги отдаст, – велел сказать, – как жалованье получит. Извольте, мол, с нашим почтением; а сам думаю про себя: давно уж, мол, кукушка-то собирается гнеадо вить, а ты и жди его, гнезда-то эвтого, опосли дождичка в четверг...

- Йюбит — выходит — даровщинку-то? — глубокомыс-

ленно вопрошает кум.

— Эвто уж, братец ты мой, первая примета у пих, у начальства-то нашего, я тебе говорю: яма — нарол! одно слово. Тоже тепериче и насчет сладкой проговаривался, — говорит: звто писаренок-от мне давеча подпускает, зпачит, соображение свое. Известно, отмалчивался: умо, говоро, к праздинку преставим. Думаю про себя: жалко, мол, тепериче, каких нет поколева, таких горьких домов, чтобы сладкой-от, к примеру; надизывать вас, завестдатаев, мплости просим: завестда можем ублаготворить, по всем правилам... Верно? — обращается целовальник к своему обществу.

Т-а-ак...— соглашается кум.

— Тогды и упорствуещь,— в свою очередь заявляет парень, облизывая себе губы с таким видом, как будто уже принимает участие в этом «пользовании».

 Поди, Селифошка, угощаться станешь? — спрашивает его целовальник, как доскональный знаток человеческой натуры.

 Конечно, Онисим Филиппыч, — потому горько мне таперы... шибко... — говорит Селифошка, пригорюпившись.
 Известно, не чужа она тебе, мать-то...

200

Кабы той отпустил, што осенесь дал, как тятька

помер...

 Это «вороти мозги на сторону-то»? Так уж нониче нет. Была, да вся вышла, а другаи у нас тепериче на лицо (пе разб.), «сообрази — не нюхай!» (не разб.) почище булет.

— Вали хоть ее, — не объедешь! — основательно замечает

 Первосортно дело, братец ты мой, особливо тепериче супротив печали... – утверждает целовальник, сустясь подкрепить скорее слабую человеческую натуру своего ближнего.

# REGEREGEREGEREGERE

# СОФЬЯ БЕССОНОВА

Toberns

1

ндрей Александрович, молодой человек двадцати четырех лет, в капун июня, часу в седьмом вечера, сидел в своем девятом номере Н-ской гостипицы и ужасно скучал. Скучал он по многим весьма уважительным причинам. Вопервых. Андрей Александрович был совершенно повым человеком в городе Н, куда он приехал на службу из Петербурга только два дня тому назад и где у него не было ни единой знакомой души, если не считать Н-ского губернатора и вице-губернатора, которым он предъявлялся, впрочем, только (визуально). Во-вторых, уже само это представление произошло как-то не совсем удачно, по крайней мере, не так, как желал и ожидал Андрей Александрович. Конечно, он мог желать всего, что угодно, но с его стороны было немножко неосновательно ожидать родственного приема от чужих людей, которые не имеют ни времени, ни особенной надобности угадывать его желания; даже, может быть, и не подозревали их. Дело в том, что вышедший из Петербургского университета кандидатом по юридическому факультету Андрей Александрович, которому к этому времени какими-то судьбами не оказалось ни одного, даже дальнего родственника в целом свете, желал на удачу, форменную просьбу к Н-скому губернатору о принятии его на службу. Нельзя сказать, чтобы, избирая поприщем своей будущей деятельности именно эту губерпию, он питал к ней какое-нибудь особенное пристрастие или находил ее более соответствующей своим юридическим талантам - нет. В понятии Аргунова все губернии походили одна на другую как две капли воды; до климатических условий ему пока еще не было никакого дела, так как, выходя в последний раз из университетской аудитории, он чувствовал себя столь уже молодым, бодрым, здоровым, как в то незабвенное утро, когда в нервый раз вошел в нее: он был также, казалось ему, теперь еще бодрее. Н-скую губернию Андрей Александрович выбрал как нельзя проще. Отдохнув от зкзаменов в одно утро, прекрасное, как во-

дится, хотя проливной дождь так и барабанил в окна его незатейливой квартирки на Пстербургской стороне, он начал перебирать в уме все губернии Российской империи географическому порядку. В ту самую минуту, как это (не разб.) перечисление губерний остановилось на Н-ской, хозяйка принесла ему обед от кухмистера. Дымящийся борш казался таким вкусным, что, принимаясь за него немелленно, кандидат прав самым безжалостным образом выкинул на время из головы всю Российскую империю. При втором блюде он, хотя и лениво, приложил, однако ж, на чем остановился; но, вероятно (пережсвывать), мысленно скучпую географию (по обыкновению) надоело сму. «Разве попроситься в H-скую?» — подумал он, не без уловольствия. запуская вилку в сочную телячью котлетку. «В Н-скую так в H-скую!» — решил Андрей Александрович после минуты размышления — и, что называется, очистил тарелку. Следствие такой импровизации, оказавшееся другой день в петербургском почтамте, читателю уже известно. Ровно через три недели после этого, в том же петербургском почтамте, получился ответ, - и, к удивлению молодого человека, ответ совершенно удовлетворительный. Хотя такое приятное начало и польстило (не разб.) самолюбию молодого кандидата, он, однако ж, задумался: не слишком ли поторопился? Впрочем, по нашему личному мнению, Андрей Александрович поступил очень благоразумно, поторонившись в вступление на службу: средств. оставленных ему покойным отцом и матерью, хватило ровно на столько, чтобы окончить на свой счет воспитание в университете, обзавестись по получении диплома приличным платьем и прожить еще месяца (четыре), отдыхая и приискивая ряд служб; затем Аргунову приходилось рассчитывать только на свою светлую голову и здоровые руки — ни больше пи меньше.

«Не многих так скоро принимают просьбы о вступлении на службу, как приняли мою, — размышлял очень справедливо Алдрей Александрович, вессло въезяка в Н-скую заставу: — Стало быть, я здссь нужен, а если пужен, то мяе, вероятно, порадуются и, само собой разумеется, примут меня как нельзя лучние...»

Но Андрею Александровичу никто не обрадовался и никому особенно пужен он не оказался. Это дали ему почувствовать два официальных вимита, сделанных им на другой день приезда. Н-ский губсрнатор, старичок испрезентабельный, по довольно почтенной наружности, обощелся с ним веждино — и только  Н-да!... заметыл он (не разб.), когда молодой человек игриво отрекомендовался ему: — вот и вы, наконец, вашей собственной особой... Очень рад-с. Н...да! Давно ли приехали?

Аргунов отвечал, что приехал вчера вечером.

Н...да, вот видите... Ну-с... что я хотел сказать?
 п...да! Так вы ужо пока отдохинте с дороги, а там мы подумаем, что с вами делать...

Аргунов молча поклонился.

Я бы вам советовал явиться к вице-губерпатору...
 сегодня же... н-да... – продолжал его превосходительство,
 старательно приглаживая свою лысину.

 Отсюда я прямо пойду к нему, — заметил почтительно Аргунов

Н...да, и прекрасно! — сказал губернатор: — вы к

нему и зайдите... Ну-с... надеюсь, вы (не разб.) оправдаете и.... ссориться нам с вами, думаю, не придется... Аргунов сказал, что постарается сделать все, что может.

Н...да, я надеюсь...— повторил губернатор и раскла-

нялся.

Этот прием показался Андрею Александровичу почемуто очень холодным, но как добросовестный человек и как кандидат права он мысленно отозвался о новом своем начальнике весь ма синсходительно. «Губернатор, кажется, добряк, только сейчас вилно, что человек строгого закала: руки. бестия, не полал!» Это мелькнуло у него в голове перед самым подъездом вице-губернаторской квартиры. Самого вице-губернатора он застал в перелней в ту самую минуту. когда тот надевал нальто и собирался ехать кула-то. Это был стройный мужчина высокого роста, с горлым, но чрезвычайно привлекательным лицом, исполненным лоброты и энергии; во всей его изящной фигуре, как и в обращении. проглядывал самый утонченный аристократ, и с первого взгляда ему никак нельзя было дать больше тривцати лет. хотя ему было уже под сорок. Аргунов отрекоменловался ему в передней.

— Очень рад с вами познакомиться,— сказал виде-тубернатор, с самой безукоразненной любезностью выслушаю мололого человека и веждиве протигивая ему руку: — голько вы мени извините, не пригданиу вас викурить со мной напироску: мени ждут в губериское правление; сегодия у мени (не разб.), а и уже и так опоздал немного, зачитался. Но вы меня очень обижете нногда, в смободное времи, завернуть ко мне нечерком, запросто, посидеть, потолковать... Ах да! Тре мы остановились? — споматитася оп, (патигивая) изящиую французскую перчатку и поджидая, пока подадут карету. Аргунов пазвал гостиницу.

— Стало быть, пам с вами по пути и вы позволите мне нолвезти вас? Вы ломой теперь?

Аргунов поблагодарил и отвечал утвердительно.

 Так поедемте, и еще раз извините меня... Не угодно ли? — сказал вице-губернатор, приглашая его рукой пройти

в дверь первым и первым сесть в карету.

 Скажите, что нового в Петербурге? – спросил, между прочим, вице-губернатор у Аргунова дорогой.
 Андрей Александрович в коротких словах рассказал.

Андрей Александрович в коротких словах рассказал что знал.

— Знаете ли,— заметил вице-губернатор, винмательно выслушивая молодого человека:— я никогда не мог быть равнодушным к Петербургу и никогда не привыкну к провинции, хоть и семейный человек. Что бы ни толковали о петербургском эгонаме, но по мне, право, дучше уж этог эгонам, чем здешнее (не разб.) радушие. Ведь тут будут великолено помть, всигнолено кормить, будут смотреть вам в глаза и употреблять все усилия своего ума на то, как бы ловчее ударить вас, при случае, по затылку.

Право, иногда на меня находит здесь такая тоска, что не знаешь, куда деваться, хотя дела полны руки... Если вы не привезли с собой книг, так вам на первое время. пока вы не догадались их выписать, придется в своболные минуты для собственного развлечения или бить мух, пли слушать разные городские сплетни: библиотеки здесь нет, книжного магазина - тоже, а о возможности маскарадов в городском обществе здешняя нублика еще не догадывается; на вашу долю остается нарумяненные и (не разб.) музыкальные вечера с танцами в дворянском собрании по вторинкам, да самый плохонький оркестр в губернском саду по воскресеньям. Заметьте к этому еще, что здесь не танцуют, а сият, разумеется, с открытыми глазами - из приличия не гуляют в саду для собственного удовольствия, а чинно и бестолково прохаживаются совершенно, как по обязанпости, вроде часового на гауптвахтах; наконец...

Но в эту минуту карета остановилась у гостипицы.

 Наконец, все это вы сами скоро увидите... – любезно постешил заключить вице-губернатор, отворяя дверцу кареты, приветливо протягивая руку Андрею Александровичу: — До свидания!

Забавно сказать, но как люди посторонпие и беспристрастные мы все-таки скажем, что вице-губернаторский прием показался молодому кандидату еще холоднее губернаторского.  Ну, этот, сейчас видно, современная косточка! анализировал Аргунов, входя в гостинину.

Вежлив, уж очень векстати даже, как будто заискивает во мпе... Не люблю я этих через-через вежливых людей

с готовыми дипломатическими фразами!

Таково было мнение Анлрея Александровича о вине-губернаторе. Но очевилно, что кандилат наш просто был почему-то неловолен сам собою и смотрел в это утро на все сквозь свое недовольство. А не доволен он был, как мы догадываемся, своей непрактичностью в обществе, непривычном к нему. Аргунов всю свою жизнь по настоящей минуты. кроме раннего детства, проводил в школе, сперва в компании товарищей-гимназистов, а потом в кругу товарищейступентов, гле обыкновенно все ледается и говорится нараспашку, что на уме, то и на языке: пругого общества не мог и зпать Андрей Александрович, не имея в Петербурге ни ролственников, ни знакомых вне окопчательного круга. Он мог бы еще познакомиться с обществом из книг, но в странно устроенной голове Андрея Александровича мир художественной фантазии и мир действительности вел беспрестанцо какую-то упорную борьбу, и, ападизпруя, например. какую-пибудь тургеневскую женскую личность, он только недоверчиво улыбался. Впрочем, у него на это было некоторое право — благотворное женское влияние покинуло его в дучшую и опасную пору летства. Он остался от матери восьми лет. Следствием всего этого было то, что в характере молодого человека образовалась постепенно одна странная черта, которую мы не рискнем назвать никак иначе, как только миительностью. Отсюда, читатель, уже легко усмотреть, почему Андрей Александрович наш считал официальные визиты не совсем удачными, что и было, как мы положили выше, причиной его скуки, во-вторых,

В-треть их, на нашего кандидата весьма исприятно подействовали слова вине-убернатора о совершениюм отсутствии публичных развлечений в Н-ской. Наконец (будем уж весьма откровенны, скажем), Андрей Александрович скучал просто потому, что ему скучалось. Скука выражалась у иего немножко по-своему: сперва он закурил панароску и бросил ее тотчас же; затем последовала громкая заергическам выходка против Н-ска и делано несколько беспокойных шагов по компате; потом он открыл окно, посмотрел (не разб.); немедленно его запер и улегся на дивва лицом к степе; через минуту он повершуйся на другой бок, потянул себя, гримасинчая, за левое уко, и в заключение, отмотиру владонью с особенным озлоблением муху, живо попавшуюся ему, между прочим по предсказанию вице-губерпатора, которая вздумала было, в видах своего развлечения, конечно, прогуляться по крутому кандидатскому носу, Андрей Александрович живо соскочил с дивана, засвистал: «Ил долна е мобыле». — и начал опеваться.

 Пойду шататься по улицам! — сказал он лениво, оканчивая свой туалет. Вручив половому ключ от своего номера и попросив, чтобы к одиннадцати часам ему приготовили ужин. Аргунов вышел и направился в первый попавшийся ему на глаза переулок. Пройдя этот переулок, он, также машинально, поверпул в другой, в третий и, таким образом, вдруг очутился на набережной, встретившись на углу с чьим-то прогуливающимся семейством, которое оглянуло его с ног до головы с тем произительным любопытством, с каким обыкповенно смотрят провинциалы на всякое новое, прилично одетое лицо. Прохладный воздух, напитанный запахом травы и повеявший с реки прямо в лицо Андрея Александровича, мгновенно освежил его голову. Он, прищурившись и прикрыв рукой глаза от солица, с любопытством посмотрел вдаль. По ту сторопу реки тянулись в один ряд однообразные деревянные домики деревенской постройки. за ними, несколько в гору, пестрели огороды, а еще выше зеленелся мелкий березовый лес; немного правее, там, где оканчивался ряд домиков, один из признаков реки, (река) круто поворачивала за гору, образуя из себя самостоятельпую речку, и нотом за этой самой горой пропадала из вилу. Андрей Александрович невольно залюбовался на ту сторону: «А что, разве броситься от печего делать часа на два в объятия прорвы?» — подумал он, улыбаясь и осторожно спускаясь по обрыву к самой реке. Какая-то молодая деревенская женщина с ребенком на руках тут же весело садилась в маленькую лодку, управлять которой собирался молодцеватый парень в красной рубахе. Андрей Александрович от души порадовался беззаботному выражению их чему-то смеющихся лиц, позавидовал даже ясной возможности для них быть через несколько минут за рекой. «За реку так за реку», — решился он в минуту и отправился прямо к лодке по двум скользким бревпам, заменявшим подмостки. Эта импровизация молодого человека (вторая по нашему счету), по-видимому, озадачила на минуту веселую парочку. Аргунов заметил это и в нерешительности остановился на самом конце бревен.

 Ничего, барип, садитесь, садитесь! — сказала приветливо женщина, угадав совершенно по-женски его смущепие: — перевезем (по надобности)... Погулять, видно, захотелось? — прибавила она, улыбаясь и очищая место возле себя на лавочке.

 Разве это не перевозная лодка? — спросил Апдрей Алексапдрович, садясь все еще немножко смущенный.

 Нет, перевозные-то там повыше булут... – заметил парень, указав пальцем паправо.

Вы, впдпо, педавно здесь?

Недавно, — отвечал Андрей Александрович ласково.

 Вы зачем же переезжаете туда? — спросил он, несколько минут помолчав затруднительно.

 Мы ведь там и живем, — сказала жепщина. — Это вот мой муж, а вот это... сыпочек! - пояснила она, кивиув сперва головой на пария, а потом, поцеловав, на ребенка.

У вас там свой дом есть, что ли?

 Как же! Дом есть — вон с балкончиком-то, с зелеными-то ставенками... Вилите?

— А-а! Вижу...

 И лодка эта у нас своя, — заметила молодая женщина как-то особенно весело, даже радостно. Ей, по-видимому, очень приятно было рассказывать про свое довольство незнакомому человеку, да еще и барину.

 Вы, стало быть, богато живете? — сказал Андрей Александрович своей соседке, улыбаясь ее (говорливости), от души желая ей доставить невинное удовольствие пококетпичать перед ним этим довольством.

— Хоть небогато, да хорошо... тепло, барин, — вот что, ответила женщина, искоса и с любовью посмотрев на улыбающегося мужа.

- Там кто же больше живет за рекой-то? Крестьяне, что ли?

 Да, всякие есть, — отвечала женщина, заботливо утирая передником нос своему сыночку.

 И крестьяне есть, и мещане... Мы ведь и сами тоже в мещанах числимся, - заключила она с комической важностью.

Счастливые лица и речи этих простых людей подействовали на скуку Андрея Александровича лучше всякого публичного развлечения. Он развеселился, настроился, так сказать, совершенно на их лад, шутил, смеялся поминутно своим спутникам, бороздил пальцами воду, обрызгивая парпя в красной рубахе, а потом, будто нечаянно, повторял ту же операцию со своей соседкой, словом, во всю дорогу начал проказить как в былое время в четвертом классе гимназни. Однако ж, подплывая к тому берегу, Андрей Александрович случайно вспоминл, что у него в кармане не

оказалось ни гроша мелных ленег, чтобы заплатить за радушную услугу, и вдруг присмирел. Он торопливо вынул бумажник, украдкой заглянул в него, делая вид, что собирается закурить папироску и отыскивает спички: межлу тошею пачкой ассигнаций одна нечаянно оказалась рублевого лостоинства. Аргунов незаметно прибрал се в кулак. а оттула вместе с кулаком перетянул в боковой карман своего пальто. И от этой нахолки повеселел еще больше. Лолка между тем причадила. Андрей Александрович выпрытнул из нее чуть только что не в воду, засменлся и, воспользовавшись минутой, пока парень в красной рубахе засуетился с веслами, красцея, сунул в руку его жены свой измятый целковый, сказал: «Большое вам спасибо». — и бойко взбежал по крутой тропинке на самый верх берега. Но его громко окликиули сзали. Он невольно остановился и как-то забавно испуганно оглянулся.

Ишь ты, какой бойкий,— говорил парень, догнав его

и стараясь вручить ему рубль обратно.

Это ты пошто забыл-то-о?

 Дая не забыл, — отвечал Андрей Александрович сконфуженно, — я это вот ей отдал...

 Нет уж, барип, видим мы, добрый вы человек, точно, а только возьмите, возьмите — нам пе падо! — настаивала в свою очередь женщина, подпимаясь вслед за мужем.

 Вы это за перевоз, может? Не маловато ли, барии, будет! У нас к этому не приучено. Мы ведь не перевозчики, по спонутности только тебя перевезли — даром, значит... толковал нарень, граннозно потляхивая купрами.

— Да я это не за перевоз совсем, не тебе,— оправдывался Аргунов.— Это вот ее мальчику на игрушку я по-

дарил...

- А вы, барин, барин... выдумали: на игрушку! сказала женщина, ласково покачав головой.— Бранить-то вас, знать, некому — хозяйки нет... Возьмем уж лябо, Ваня, вишь, аж сам же и обижается, добрая этакая душа, — обратилась опа с улыбкой к мужу.
- Что с тобой станешь делать! заметил тот Аргунову, еще раз мололиевато тряхнув кулрями. — Возьмем уж.

может, когда заслужим.

 Ты ужо заходи-ко к нам, как назад-то пойдешь, янчек всмятку покушать. Ну, благодарим тебя покорно! Заходи, слышь... – заключил он, слегка приподняв шапку.

Ладно, спасибо, зайду...

 Беспременно-таки заходите, прибавила от себя женщина, лукаво улыбаясь какой-то нечаянной мысли, мелькнувшей у ней в голове и осветившей все ее алое личико.— Не пожалеете.

— Мы (не разб.) числимся,— пояснил нарень свой (не

Хорошо, хорошо...

И Андрей Александрович, тоже почему-то раскрасневшийся, поспешил распроститься со своими импровизированными знакомыми, приветливо пожав им руки обоим.

Перебпрая в уме маленькие подробности своей весслюте преправы, оп так задумалея, что даже не заметиля, как
прошел домики п вдруг очутплея в полном съмъсле слова,
по его же собственному выражению, ев объятних природы».
Нежно раздражительный запах ценотов, трав и деревьев,
разом обдав его обопяние, пробежал легкой живительной
дрожью по членам, так что он остановнася и осмотрелел.
Местность была великоленнам. Налево, возле самой тропинки, по которой он шел, ярко зеленела, тянулась гора,
паправо — небольшая речка кокетливо пробивалась между
тальников и подергивалась время от времени мелкой рябью,
чуть самыно шумела, словно шептала свои проказливые
речи заходявшему солицу, которое в свой черед вместо
(пе разб.) на сои грядущий набросило на пее пежный и
прозрачно-пурпурный оттенок.

— Отчего это вдруг так запахло цветами? — подумал Аргунов, ложась на траву. Но в ту самую минуту ветер порывнего дупул ему прямо в лицо, спова и еще с большей силой, обдав его тем же нежно-раздражительным запахом,— так что недоумение Андрея Александровича разрешилось само собою. Оп внимательно оглядел небо. С востока, пахмурившиксь, тянулась с иневатая туча, обещавшяя еще

ноутру, по крайней мере, дождь к ночи.

— Ничего! Еще поспею до дождя! — подумал Аргунов и самых сумерек неподвижно проспрел на одном месте, крепко пад чем-то задуманитем. Мало-помалу эта задуминость перешла у него сначала в легкую дремоту, потом он на склопе для крепко заснул, вероятно, потому, что дурпо провел прошедшую ночь. Несколько крупных холодных капель, унавших ему на лицо, разбудили его. Спросоцья он, однако ж, не вдруг приномина, где он; да и нелегко было сразу припоминть: ночь наступкла такая темпал, хоть, как говорится, глаз выколи. «Надо поторопиться!» — сообразил, накопец, Андрей Александрович, быстро соскакивая с траны и почти ощушьо отмесивая тропинку. Да, действительно, поторопиться не мешало. Дождь начинал уже накрапывать и мог разантраться уже не на шутку. Добравшись с грехом

пополам до первой избы, Андрей Александрович, к величайшему своему ужасу п изумлению, был встречен здесь непрерывным лаем собак, которые только что не цапали его за брюки, хотя по всему заметно и имели этот элой умысса. Он едва-едва отбился от них какой-то палкой, как педьая вовремя попавшейся ему под ноги. Через две избы эта неприятная история повторилась с приличными варнациями, и потом, дальше, повторилась еще раз, так что мы положительно можем сказать, что Андрей Александрович, добравшись до перевоза, если и ве переврестияся обении руками, то, во всяком случае, с полнейшим наслаждением перевел лух.

Но на перевозе ожидал Андрея Александровича, как вы думаете, кто? — новый сюрприз; видно, уж такой день для него выпал: ин лодок, ин перевозчика не оказалось. Он крикнул на ту сторону, подождал — ответа не последовало;

он еще раз крикнул сильнее - то же (самое).

Неудобно было думать, что перевозчики либо спали на той стороне, или за ветром не рассъящили не голоса. Артунов сделал усилие и закричал во все горло, продолжая потом через каждые польнитуты повторять свое отчалнию 
возвание. Но и оно оказалось без малейшето успека. А тут 
еще, как нарочно, дождь волим как из ведра и с реки подул 
такой выразительно-зловещий ветер, что Андрево Александровичу, как человеку минтельному, ясно должно было постышаться в нем дантовекее (не разб.). Нечего делать, приходилось вспоминть Русановых, которые пезадолго перед 
зтим вышлы было у него из головы при первом еббачьем 
(лае). Аргунов воротился, подумав весьма основательно, 
что в такой дождь собаки не появятся снова.

Но который же дом Русановых?

Вопрос, заметим, тоже весьма основательный. Впотьмах «веденые ставенки» похожи на какие угодио. Апдрей Александрович постучался наудачу в незакрытое окно первой встретившейся избы. Ему отвечали не вдруг, по вес-таки отвечали, хотя не таким вопросом, который можно бы было прилично отнести к кандидату петербургского университета.

Кого там опять леший носит? — послышался за окном старушечий голос.

Скажите, пожалуйста, где тут дом Русанова?
 Да тут две избы Русановских... тебе которых?

Молодых, — сказал Аргунов наудачу.

 Так это, слышь, через четыре избы от тебя направо будет — пятая — смекаешь? Лално, спасибо.

- Спасибо!!. Леший носит их!...

Но Анлрей Александрович не дождался конца этой лаконической вечи, стал буквально ошупью пробиваться к (не разб.) пятой избе

Пождик почти унядся тем временем, и теперь только по-

прежнему свет показался...

Ощупав, наконец, кольцо (закрытых) ворот, Аргунов постучался сперва довольно скромно, а потом принядся стучать усилению и нетеппеливо.

Кто так там стучится? — раздался вдруг над самой го-ловой Андрея Александровича серебристый женский го-

Аргунов на одну минуту совершенно растерялся от этой неожиланности

«Откуда мне сие да приилет? — полумал он до крайности заинтересованный. - С неба, что ли?»

И чтоб разрешить себе этот вопрос, он решился, не отвечая, постучаться еще раз.

 Я хочу знать, кто это там так стучится? Кто там? повторил гораздо настойчивее тот же серебряный голос.

Андрей Александрович растерялся было еще больше, но влюч вспомнил о «балкончике», поднял голову вверх.-Лействительно, белелось что-то весьма неопределенное, Очевилно, таинственный голос принадлежал, суля по его свежести, молодой еще женщине, но только женщине отнюдь не простого класса: в нем для развитого уха ясно слышалась та неуловимая предесть звуков, которая постоянно и полсознательно прокрадывается в голосе человека (близкого) с образованием. Не отвечать на такой голос в ту же минуту было бы крайне невежливо и грубо. Андрей Александрович понял это сразу.

 Извините, — сказал он, как можно мягче, обращаясь лицом к балкону и приподнимая по обыкновению фуражку. хотя в темноте настоящей ночи и не представлялось никакой возможности даже для (не разб.) зоркого зрения разглядеть этих учтивых пвижений.

 Я думал, я, вероятно, ошибся... Я думал, это изба, заключил Аргунов, не зная, что сказать. Да, это и в самом деле изба, могу вас уверить,—

отвечали ему лукаво и с улыбкой, как можно было догадаться по голосу.

«Экая насмешница!» — подумал Андрей Александрович. невольно улыбнувшись в свою очередь.

То есть я не это хотел сказать. — начал он спова.

смутившись и подбирая выражения. - Я немного неточно выразился, ... извините: я хотел сказать, что я лумал... ломик. что (не разб.) живут... простые люди...

- Да простые же люди и живут здесь, - немедленно последовал ответ. - Наипростейшие, если вам это больше

правится!..

На балконе тихо засмеялись.

«Шельма какая-то!» - подумал Аргунов ласково, однако ж решительно недоумевая, за какое объяснение взяться ему теперь.

Во всяком случае, извините, — сказал он только.

 Я пи в коем случае не извиняю неискренности, заметили ему. Андрей Александрович растерялся пуще прежнего.

- Право, я... Это такая неприятная случайность...

 Что это за неприятная случайность? Разговор наш? спросили с балкона.

«Теперь она меня доконает, бестия!» - робко промелькнуло в голове у Аргунова.

 О, помилуйте, напротив... — спохватился он ответить громко.

- Как напротив! Что это значит? Вы, кажется, начинаете пускаться в крайности! - получил Андрей Александрович довольно строгое замечание.

- Будьте уверены, я не желал вам сказать инчего неприязненного, - оправдывался он на этот раз несколько досадливо. - Извините, если как-нибудь случайно... Я лучше скажу вам всю правду! - громко заключил Аргунов и почувствовал, что с него точно спала половина тяжести в эту MUHVIV.

- Давио бы так сделали! С этого, мне кажется, и начать бы следовало. Не забульте еще (не разб.) к вашему сведению, что вы стоите у избы и говорите с простыми людьми... Так, кажется, вы желали? Ну-с, теперь говорите.

 Видите ли, я немного замешкался за рекой... гулял. поясиял Андрей Александрович, заметно ободрившись.-

Кричал перевозчикам - не слышат! А тут дождь, я...

 Позвольте мне вас на минуту перебить... Надобно вам сказать, что у нас здесь нет постоянного перевоза: перевозят только с семи часов утра и до десяти часов вечера, а теперь уж около одинналнати...

Ах, боже мой! Как же я так? — испугался Андрей

Александрович.

 Но это еще, помилуйте, не так стращно, как вам кажется. Те, которые хотят ночью переехать сюда из города. могут там легко найти перевозчиков: они живут в домике папротив самого перевоа; заречиме, т. е. здешние, все имеют сом собственные лодки, но обыкновенно им редко приводится переезжать в город почью, пет надобности.

- Стало быть, я могу попросить... кого-нибудь...

 Еще раз погодите. В такой ветер вас положительно никто не повезет... ни за что! Я хорошо знаю здешних. Продолжайте!

 Но как же я теперь буду продолжать? Путь мне окончательно пресечен! — возразил Аргунов с самым паив-

ным затруднением.

- Путь на ту сторону да. О! Да вы еще острите, значит, вам тут, под балконом, не так дурио, как я было подумала! Послупайте, речь верь у нае шла, кажется, не о продолжении вашего пути, а о продолжении вашей всей правды...
   Жит тепецаню.
- «Экая ведь какая! Вот разбойница-то!!» подумал Андрей Александрович и сказал:

Я готов... с большим удовольствием...

Во-первых, значит, вы стучались? — прервали его.—

Лодки попросить котели?
— Па... не совсем,— замялся Андрей Алексапдрович.

— Какой же вы неспосный, как я посмотрю на вас! Да говорите же, ради бога, откровениее и по-человечески! сказал серебряный голос с маленькой, чуть приметной досадой. — Объясните мне сперва, пожалуйста, что значит на вашем языке: «да не совсем»? Вы просто ищете ночлега... так ли я вас поинмаю?

 Так... – решился, наконец, откровенно выговорить Андрей Александрович и сконфуженный чем-то быстро пошел от ворот, не отдавая сам себе отчета в этом порывистом

движении.

Подождите, куда же вы? Это даже невежливо! — остановили его. — Да вы и в самом деле (несносный) человек...
извините! Куда вы, например, теперь направились?

- Мне совестно вас беспокоить... Я... я думал постучать-

ся где-нибудь у других ворот.

Где же это? Направо или налево, позвольте узнать?
 Налево, — отвечал Аргунов сконфуженно, возвращаясь к воротам и не зная еще сам, в какую бы сторону оп отправился.

 Налево вас, прежде всего, примут собаки, — ответили ему коротко.

Так я — направо... — проговорил он нерешительно.

Там такие же собаки, — засмеялись с балкона.

Что же я стану делать с собой? — залумался вслух

Антрей Алексантрович

 Не знаю, что вы теперь намерены делать с собой, но скажу вам, что вы должны были сделать с самого начала, как я с вами заговорила: налобно было просто попросить у меня позволения, как более или менее v хозяйки этой избы переночевать в ней: по крайней мере, мне так кажется,

 Согласитесь, это весьма неприятно... посудите сами... начал было оправдываться Аргунов. Чрезвычайно неудачно и даже, пожалуй, грубовато немножко, хоть он и не подозре-

вал этого. Его, опнако ж. опять перебили.

- Не соглашаюсь и не могу сулить, насколько это неприятно для вас, но положительно могу предложить вам у себя уголок... до завтрашнего утра, если только это вам пеособенно — неприятно? — сказал серебряный лукаво-ласково

Помилуйте! Напротив... мне...

 Опять вы! Пожалуйста, ноберегите ваши фразы для люлей не простых. Со мной — без перемонии...

Покорно вас благоларю, но...

- Что по?

Я вас. может быть, обеспоконд...

 Это уже не ваще лело. Принимаете вы мое предложеине или нет?

 Принимаю, с удовольствием... — невольно сорвалось v Антоея Александровича с языка.

- Так положлите минутку: я скажу, чтоб вам отворили... На балконе послышался шелест женского платья, и белое пятно исчезло. «А ведь, должно быть, она, в сущности, хорошая женщина, только резка немножко... Ну, да увидим!» — подумал Андрей Александрович, оставшись один и прислушиваясь, как где-то винзу стукнули дверью. Впрочем, мы беспристрастно должны сказать, что он подумал это не совсем спокойно; напротив (пусть нам извинят, что мы заимствуем у него же этот счастливый оборот речи), при мысли «увидим» в душе его сильно заговорило какое-то странное, ни разу не испытанное им еще тревожное чувство. Он даже, в другое время, не преминул бы задуматься над ним, но теперь ему уж отворяли ворота.
- Бог-таки не попустил вам, барин, пройти мимо нас! с приветливым упреком сказала ему женщина, отворявшая ворота, в которой он тотчас же узнал по голосу молодую Русанову: — а мы с Ваней вас жлали, жлали... сейчас только хотели спать ложиться. Псжалуйте-ка!

— И вы разве здесь живете?

— Да как же... эдесь! Эта барыня-то, с которой вы разговаривали, у нас только квартеру нанимает. Вы ужо теперь к ней на половину пожадуйте: опа вас к себе велсла просить... веселая чего-то такая, так и смеется! Вы тут, смотрите, не ущибитесь как-вибудь у меня — за мной следом идите. Вот ведь я вам давеча еще говорила, что не пожалеете, мол, коли зайдете, так пет ведь — пробежал мимо хозяйки! Ан и попались! — говорила молодая женщипа, по-прежиему веселая и теперь совершенно довольная своим поздним гостем.

Они подиялись па крыльцо и вошли в сени. Здесь Аргупов приостановился было, чтоб вытереть о порог поги, так как он из города не взял галош и некоторое время шел по грязи, но в эту самую минуту хорошенькая полная ручка с бирюзовым колечком на указательном пальце медленно и вемного приотворила дверь паправо, и хорошо уже знакомый Андрею Александрычу серебристый голос застенчивотихо сказал:

### Милости просим!

Аргунов очупплея вдруг в светлой, уютной компатке, пичем не напоминавшей обыкповенную избу, и сейчас же сиял пальто, небрежно бросив его на стул у порога! Хозяйки, однако ж, здесь не было; он, входя, заметнл только мельком и притом весьма неопределению нечто стройное и грациозное, в белом кисейном платье, мелькнувшее за небольшую портьеру низенькой двери в соседнюю компату. Андрей Александрыч тотов уже был смутиться отсустствием хозяйки, но его тогчас же вывел из затруднения знакомый голос, радушно сказавший из-за поотьемы.

- Пожалуйста, без церемоний садитесь, курите и отдыхайте: папиросы и сигары лежат вон там, па угольном столике... пайдете?
- Постараюсь найти...— сказал Аргунов, чтобы только сказать что-нибуль.
- Ну, хорошо, постарайтесь, если это для вас легче, чем подойти просто и взять... – рассмеялись за портьерой. — Впрочем, я сейчас и сама явлюсь к вам на помошь!

«Эдакая ведь булавка... нет-нет да и кольнет, бестия!» весело, хоть и не без некоторого смущения подумал Аргупов; потом оп достал из своего пальто папироску, закурил, молча сел на кресло и положительно осмотрелся на повом месте, «Клетка, кажется, по птичке!» — подумал оп спова, впимательно отлядывая компату.

В самом деле, это была премиленькая комнатка. Направо поместился уютно изящный диванчик, вокруг четыре таких же кресла, перед диванчиком стол, покрытый узорчатой бархатной салфеткой; на столе горела стеариновая свеча в маленьком серебряном подсвечнике, лежала недоконченная работа — какой-то мудреный тамбурный воротничок, а на самом краю книга, заложенная, вероятно, на недочитанной странице простеньким, слоновой кости ножом пля разрезывания листов. Андрей Александрович полюбопытствовал взглянуть на переплет и влруг уливленно прочел почти вслух: Мипкевич. Он очень хорошо знал по-польски, основательно выучившись этому языку еще в университете от товарищей ступентов-поляков. Теперь Аргунов полюбопытствовал еще и дальше — развернул книгу на том месте, где она была заложена, и глаза его еще с большим уливлением остановились на двух первых строках знаменитой импровизации в последней части поэмы Лзялы: это было весьма релкое в то время у нас, в России, парижское издание.

«Так вот мы что читаем! Эге!» — подумал Аргунов удыбаясь, лихорадочно потирая руки и вообще радуясь как-то по-петски своему нечаянному открытию. Затем, оправившись от этого невольного волнения и старательно прополжая обозрение своего временного убежища. Андрей Александрович обратил полжное внимание на высокую этажерку, помещавшуюся в левом углу против той двери, куда он вошел за несколько минут перед этим; этажерка была вся заставлена книгами, книги были русские и французские, как показалось ему издали. Между этажеркой и столиком в переднем углу стояли у окна пяльцы, покрытые чем-то белым, изпод которого выглялывал с одного боку кончик какой-то медкой бисерной работы: перед пядынами он заметил особенного фасона кресло и на полу скамеечку с вышитой гарусом подушкой. Быстро перебегая глазами с предмета на предмет, Андрей Александрыч, между прочим, не оставил также без внимания и чистые светло-зеленые обои комнаты, усмотрел белые как снег кисейные прапри на окнах и хорошенькие цветы, не пропустил лаже в переднем углу миниатюрной. по хуложественно следанной копии с известного «Святого семейства» Рафаэля, заменившей здесь образ, перед которым, однако ж, не было лампадки. Когда он наклонился, чтобы поднять случайно выпавшую у него из рук папироску, взгляд его остановился на красивом, хотя и не дорогом ковре, так что он с некоторого вода ужасом потом перенес от него глаза на свои довольно грязные сапоги и теперь только заметил, что такими же точно коврами был устлан и весь пол. В заключение своего обзора Андрей Александрыч встал, взял со стола свечу и поднес ее к небольшой картице

в золоченой раме, висевшей над диванчиком: картина оказалась превосходной копией с Ровисаля. Всматриваясь в нее, он только что начал припоминать, что еще прежде выдел где-то, чуть ли не в Эрмитаже, это мастерски паписаниюе болото, как вдруг ему послышался саади легкий шорох женского платьи и приветливое: «Здравствуйте!», заставившее его миновенно беритунся... О ужае! Перед ими, наконед, стоила сама владетельница серебристого голоса — таниственная, остроумная птичка этой хорошенькой кастеки!

H

Первая встреча лицом к лицу молодых людей в первую минуту крепко озадачила, по-вилимому, их обоих: ни он. ви она, казалось, не ожилали того впечатления, какое нечаянно произведи друг на друга. Мы с своей сторовы можем теперь же положительно в этом ручаться, по крайней мере за Андрея Александровича. Он думал встретить в лине хозяйки хорошенькую, весьма неглупую и чрезвычайно развязную даму - и только. Но перед вим было нечто другое: перед ним стояла женщина, прекрасная в полном смысле слова, с большими голубыми глазами, смотревшими на него спокойно и кротко с каким-то особенным разумно-задумчивым, милым выражением; в ее коротком приветствии была та же кротость и особенвая простота, удивительно облегчавшая первую встречу с ней, так что даже Андрей Александрович, совершенный повичок с женшинами, невольно почувствовал это сразу и ободрился. Она и олета была как нельзя проще, в белом кисейном платье с широкими, постепенно суживающимися к концу кисти рукавами, где они застегивались крошечной серебряной запонкой: изящимю талию своболно и красиво обхватывал шелковый голубой поясок с маленькой серебряной же пряжкой, а полные плечи и пышная грудь были неумышленно-кокетливо закутаны в темную клетчатую шаль; в ушах ее блестели тоненькие золотые серьги, на шее не заметно было ни воротничка. ппчего; пышные волосы лежали у нее не гладко, но как-то своеобразно хорошо, и длиниая темно-русая коса, небрежно собранная сзади головы, как это делается на сон грядущий, отлично лежала без всякой гребенки. Она казалась голами пятью старше Андрея Александровича, между тем как мы положительно знаем, что ей очень не долго перед этим минуло всего двадцать два года.

В свою очередь на лице молодой жевщины, когда та,

отвечая на почтительный поклон Аргунова, посмотрела на него внимательно и с некоторым уливлением, появилось такого пола выражение, как булто она в эту минуту полумала, что молодой человек, недавно разговаривавший с ней впотьмах на улине, и молодой человек, стоявший теперь перед пей. - две вещи, не совсем похожие одна на другую; в прекрасных глазах хозяйки даже как булто выразилась малепькая робость, но она тотчас же исчезла, заменившись естественным любопытством. Да и в самом леле. Андрей Александрович, своей собственной персоной лалеко не казался таким, как можно было представить его себе, судя по известному разговору; среднего роста, хорошо сложенный, с открытым, умным и приятным лином, хотя вместе с тем далеко не красавец, с большими синими глазами, в которых в полном блеске горели сила и отвага молодости, он мог с первого взгляда произвести на женщину серьезную самое благоприятное для мужчины впечатление; правда, во всей его фигуре заметно проглядывала некоторая робость, по это была только робость пепривычки. обещавшая исчезпуть бесследно при первом хорошем уроке.

 Я принимаю вас пемножко по-домашнему, — сказала хозийка очень мило Аргунову после первых приветствий: по, впрочем, об этом не стоит говорить. Милости просим

садиться!

Опа, говоря это, поместилась на диванчике. Андрей Александрович хотел было занять свое прежнее место на креслах, но его тоже попросили сесть на диванчик, замета ему между прочим, что для него это будет гораздо покойнее, особенно после такой прогулки. Он безмоляю повиновалел.

— Извините, — сказала она снова с улыбкой, когда опи сели.— Меня так от души забавляло давеча ваше умышленное или пеумышленное смущение, что я позволила себе помучить вас немного дольше, чем вы заслуживали вашей неискрепностью. Немудрено вам было и смучться: вас, я думаю, порядком озадачил первый мой вопрос с балкома

Да признаюсь...

Я думаю!

Наступило коротенькое молчание.

 Вы не хотите ли, послушайте, чаю? — спохватилась хозяйка.

— Нет, благодарю вас...

 Ну? Отчего? Пожалуйста, будьте без церемонии...
 Хотите? — Аргунов вспомнил, что еще не пил чая, но поцеремопился и сказал: — Нет, в самом деле не хочу.

- Ну, бог с вами! В таком случае я сейчас распоряжусь, чтоб пам дали вина.
  - И хозяйка поторопилась встать.
- Сделайте одолжение, не беспокойтесь... если только для меня... Я... мне совестно... — сказал Аргунов, запинаясь и тоже намеровяась встать.
- Сидите, сидите! поспешила молодая женщина успокоить его: - Я ведь вас не возьму с собой, не думайте, Право, не моя вина, что вам почему-то все совестно: нет ди у вас на совести чего-нибудь дурного? Нет, кроме шуток, почему я должна непременно совеститься, если обо мне радушно хотят позаботиться крошечку; притом, заметьте, я беспокоюсь не для вашего удовольствия, а для вашего здоровья: вы довольно долго были под дождем, и нет ничего мудреного, что простудились немножко, а в этом случае выпить вина или чего-нибудь горячего - первая медицинская помощь. Да вы, кажется, и без галош? - спросила она вдруг, нечаянно уловив робкий взгляд Андрея Александрыча, торопливо брошенный им в эту минуту на свои сапоги:так и есть! Совсем промочили ноги и ничего мне не скажете! То-то вот и совестно все! Погодите! - спохватилась она: у меня тут как-то гостил молодой человек, родной брат моего покойного мужа, и забыл свои сапоги да две пары карпеток; я сейчас вам их отыщу, а вас на одну минуту оставлю в потемках... в наказание за вашу пеоткровенность! -добавила она с ласковой улыбкой.

И не дожидаясь возражений, молодая хозяйка взяла со сстола свечу и вышла в соседнюю комнату. Андрей Александрович только теперь, по ее уходь, вепомина, что подметив в ляце ее одну особенную черту: когда она говорила или хотела сказать что-инбурь забавное либо лукавое или когда ласково подеменвалась над инм — на несколько смутамх и нежных щеках ее появлялись мгновеню две прехорошенькие розовые, даже почти алые ямочки, придававшие в ту минуту выразительному лицу этой женщины что-то особенное, детски-прекраспос.

«Какая она, в самом деле, милая, добрая...» — подумал Аргунов, заключая этим свое раздумые в потемках; хозяйка воротилась в эту минуту, держа в одной руке свечу, а в другой очень приличные сапоги и чистую пару кариеток.

 Вот вам, пенскренний вы человек! — сказала она, поставив на стол свечу и опуская на ковер перед ужаспо сконфуженным Аргуновым свою остальную маленькую пошу: — переобуйтесь же, пока и пойду распорядиться.

Ради бога, не беспокойтесь... я ведь привык... — от-

говаривался Андрей Александрович.— Послушайте!..— заключил он торопливо, видя, что она опять пошла к двери.

Молодая женщина на минуту остановилась, обернулась к нему полулицом, улыбнулась, сказала:

Ничего вы не привыкли и ничего я не хочу слушать!
 И ушла, в самом деле не выслушав его.

«Вот вам, неиск репний вы человек!» - вспоминал Андрей Александрович по ее уходе, и он невольно задумался над этимп пехитрыми словами; они повторились у него в голове несколько раз сряду, и каждый раз, по какой-то необъяснимой прихоти, ему ужасно хотелось припомнить, до мельчайших подробностей, то именно выражение в голосе, с каким они были сказаны. «Как она проста и как это идет к пей! -- стал он раздумывать, когда эта попытка окончательпо не удалась ему: - Да, в самом пеле удивительно идет! У другой это сейчас смахнуло бы на пошлую фамильярность. а у ней, разбойницы, нет - вот и поди, разумей ее как знаешь! Толкуют еще некоторые господа — что я: некоторые? Даже и весьма многие толкуют, да все почти, что будто бы образование не только не упрошает женшину, по что, напротив. делает ее чрезвычайно искусственной в ее отношениях к людям, к привязапностям, к мелочам обыленной жизни». Андрей Александрыч с маленькой гримасой переобул левую погу. «Хватили! Как же! Врут они все, бестии, - вот что. по-моему! — продолжал он, принимаясь с такой же гримасой за правый сапог: — видно, одних только педанток и видали на своем веку... Посмотреть бы им вот на эту... что бы они сказали? Да ничего бы и не сказали, растерялись бы, вот как я давеча... да!» - Аргунов прошелся раза два по комнате. пробуя, ловко ли ему будет в чужих сапогах; оказалось, что очень ловко, даже гораздо ловчее, чем в собственных грязных, и он опять сел - продолжать свои размышления: «Если она уж так проста со мной, с человеком постороциим, которого в первый раз видит в глаза, то как же, должно быть, она проста была... с мужем, например! Или уж она не может быть проще этого? Интересно!.. Ну как еще проще? Разве только то, что она ему «ты» говорила? Нет, в самом леле. интересно представить себе, как она с ним, с мужем-то? Положим, подойдет он, поцелует ее... что она тогда? Как она тогда? Просто ли ответит ему, молча, как же?.. Или еще скажет что-нибудь при этом?.. Или, наконец, сделает милое что-пибудь такое, особенное, по-своему? Что же бы такое она сказала или сделала, в ее тоне? А ведь никак не представишь... Что это я: она да она?!» - рассердился вдруг, ии с того ни с сего, на самого себя Андрей Александрович:

— Что это вы без меня не сидите смирно! А! Переобулись? Отлично! — говорила вошедшам хозяйка, застав Аргунова шыбко расхаживающим по комнате и прервав таким образом его умственный монолог. — Вот ведь, как вас не похвалишь тепере! — право, уминца вы! Больше весего меня радует, что вы, кажется, начинаете понемногу осванваться в моем уголис, а то я весе боялась, что вы как-пибудь не было в тигость мое гостеприимство: тогда мне, пожалуй, пришлось бы уступить вас, как гостя, Русановым, что для меня, как для всякой хорошей хозяйки, было бы, согласитесь, не особенно лестно. Долго я была? Соскучились? Что вы тут без меня поделаввале?

Одного вкляда на молодую женцину, в то время как она говорима это, достаточно было для того, чтоб у Андрея Александрыча мгновенно пропала всикая решимость «непременпо разговориться с ней»: ему совершенно верно подумалось, что, о чем бы он и ир разговаривал с ней в эту минуту, весего разговор показался бы одной патянутой фразой в сравнении с той простотой, с какой эта женщина говорила все,

что только случилось ей сказать.

 Да ничего не делал! — ответил вдруг Аргунов по какому-то внезанно нашедшему на него вдохновению и тотчас же мысленно сам себе сознался, что и она, на его месте, не могла бы ответить ничего проще.

Вот как! Ну п отлично! Знаете! Я начинаю замечать,

что вы исправляетесь...

 Очень рад, — сказал Андрей Александрович, чувствуя, что в самом деле начинает незаметно исправляться под ее руководством.

Молодая женщина улыбнулась.

— Как вы серьезно сказали это! — заметила она ему. — Я серьезно и рад,— отличился Аргунов:— вы даете мне превосходный урок!

— Что вы! Помилуйте! Какой урок? — спросила она торопливо, удивляясь и оробевщи немножко.

- Надо вам признаться, что я очень мало знаю об-

щество, особенно... женское,— тихо и скромно заметил Андрей Александрович.

- A! Это очень легко может быть... Но я, право, уверяю вас, и не думала даже серьеапо сказать вам что-пибудь в поучительном смысле, шутя разве... Простите меня, если так!
- Не прощаю, а благодарен вам... очень! сказал Аргунов, певольно залюбовавшись ее милым смущением и сам не понимая, как это так ловко удалось ему извернуться с ответом.
- О, да какой же вы злой еще вдобавок! оправилась она тотчае от своей минутной робости: — Я этого и не подозревала за вами... Поздравляю вас!
- Ей ужасно хотелось в эту минуту смутить его самого. Но Андрей Александрович (порадуемся за него) решительно чувствовал себя под вдохновением.
  - И есть с чем! сказал он весело и развязно.
  - С чем же, позвольте узнать?
- С таким учителем, например, как вы! С вами, мне кажется, я в один урок пройду всю общественную азбуку, даже грамматику, пожалуй,— напвио сознался Андрей Алексантрович.
- Вы подсмеиваетесь падо мной, или так просто говорите это, как комплимент? спросила молодая женщина Аргупова, с таким видом, с каким дузлист спросил бы своего протившика: деретесь вы со мной или намерены извиниться?

противника: деретесь вы со мнои или намерены извиниться? Андрей Александрович вдруг страшно смутился и покраснел.

- Нет,- отвечал он, благоразумно отступая.
- Как это пет? полюбопытствовала хозяйка, очевидно радуясь, что ей удалось-таки смутить опять своего застепчивого гостя.
- чивого гостя.

   Так!.. Я сказал только, что думал,— ответил он, уже инстипитивно попадая в прежиний искренний топ.
- А! Это совсем другое дело. Радуюсь от души за такой вечанный проблеск искренности с вашей стороны и, кстати, буду еще раз просить вас говорить мне и на будущее время только то, что вы думаете. Заметьте уж также раз навестда: л ие серяусь, если падо мной пемпожно подоменваются, люблю, когда со мной говория тот души, и выхожу из себя, если слащиу… комплановиты.
- «Ложь», кажется, хотела она сказать, но удержалась почему-то.
- Поверьте, что я и сам терпеть не могу комплиментов, заметил Аргунов, совершенно оправившись:— однако ж в обществе опи допускаются...

— Мало ли что терпимо, послушайте, в пашем обществе! Я знаю, что отдельной личности часто приходится делать уступки этому обществу, попимаю, что иногда это даже необходимо — по ведь какие онять уступки? Их там так много требуется! Я, по крайней мере, признаю только те, которые пе противоречат ин совести, ии здравому смыслу...

 Но позвольте, — живо перебил Аргунов, обрадовавшись, что разговор их свернул на любимую дорогу — на путь апализа: — таким образом, вы допускаете весьма мало уступок: или даже, пожалуй, и вовсе их не допускаете?

— Весьма мало и редко — это правда; по почему вы непременио заключаете отсюда, что я отвергаю их совсем? Не понимаю!

понимаю:

- Сейчас поймете. Видите ли, все дело в том, что вы ваши уступки ограничиваете одним только непротиворечием здравому смыслу и совести...

Так что же? И довольно!

- Не совсем; какой бы лучше сказать вам пример?..

Скажите какой знаете.

Онять последовало коротенькое молчание.

— Извините ли вы меня, если я приведу вам такой пример, который... который будет... ну, хоть не совсем приличен в разговоре между людьми только что познакомишимися? — спросил Аргунов, краснея, как шестнадцатилетняя девушка.

Совершенно, если только ваш пример пойдет к делу!

— В таком случае я скажу, — проговорил Аидрей Александрович, красиея еще больше. — Представьте себе, что вы на бале и таниуете...

Представляю.

Положим, тапцуете с человеком, которого любите и который тоже вас любит...

И это могу представить.

 И вам вдруг, тут же, в зале, и именно во время танца приходит неодолимое желание поцеловать его...

- Даже могу представить и это! заметила молодая женщина с такой обворожительной улыбкой, что Андрею Александровичу решительно потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться и продолжать.
- Скажите же, поцелуете вы его или нет? спросил он, наконец, сам удивляясь своей храбрости.

— Нет.

- Почему?

Не скажу, пока пе узнаю вполне вашей мысли.

- Хорошо! Но если б вы его поцеловали противоречило ли бы это, по-вашему, здравому смыслу?
  - По-моему, нет: в строгом смысле, заметьте. Так. А совести бы это противоречило?
- Вилите? Ваш поступок был бы согласен и со здравым смыслом и с совестью, а вы все-таки его не сдедаете; потому не сделаете, что общество, среди которого вы будете находиться в ту минуту и которое не терпит ничего подобного. незаметно полскажет вам уступку, и вы, как сами сейчас сказали, сделаете ему эту уступку...
- Боже мой, какой нерациональный пример! Нет, не правда, не потому я его не поцелую, что сознаю в этом случае необходимость уступки обществу!

- А почему же?

- Я не поцелую его просто потому, что не захочу порадовать его таким завидным признаком моей любви при других; они непременно испортят и у него и у меня это удовольствие, так что неприятность, которую мы будем испытывать в минуту такого поступка от присутствия посторонних, уничтожит для нас самую приятность поцелуя, Счастливый поцелуй любит уединение и потому счастлив, а не потому, чтоб в нем чувствовалась неправота или уродство: таким поцелуем я даже дома мужа никогла не поцеловала бы при свидетелях! - заключила молодая женщина тихо и застенчиво.
  - Помилуйте! скромно заметил Аргунов: много ли
- женщин у нас так понимают? Одна из тысячи, может быть! - Не знаю, право, так ли это? Представляю другим понимать вещи, как они хотят; я тоже хочу понимать так, как я
  - хочу... как умею! сказала она с жаром. И имеете полное право на это: но... – хотел было возразить Андрей Александрович.
  - Послушайте-ка, милостивый государь! Вы, как я замечаю, думаете, кажется, уклониться от сущности нашего разговора? - перебили его вопросительно.
    - Нисколько!
- A! Hv. виновата! Так позвольте же прежле всего вам заметить, что пример ваш нам не голится и, по условию, я могу не извинить вам его: но так и быть, в первый и в последний раз — прошаю!
- Благодарю; однако ж он совершенно пригодился бы, если б вы разделяли мнение большинства женщив.
- Да; но я его не разделяю, по крайней мере в этом случае...

- Все-таки пример мой показывает, что я мог бы привести вам и другие, уже положительно идущие к нашей речи, и, таким образом, был бы в состоянии доказать вам мою мысть; досадно только, что примеры такого рода как-то не приходят в голову...
- Постараемся обойтись без них. Не буду противоречить выс доль и люблю поспорить: сегодия и исмножко устала; по, скажите на милость, допустив, что я не признавы почти никаких уступок обществу, какой вы особенный сделаете для меня вывод отсюде;

 И очень особенный: вам после этого нельзя жить ни в каком обществе!

каком ооществе!

Будто бы уж и ии в каком?

Поверьте, что так!

 А в обществе, например, разделяющем одии взгляды со мною, я тоже не могу жить, по-вашему?

мною, я тоже не могу жить, по-вашему?
 Там можете; да ведь в том-то и дело, что нет у нас

- подобного общества!
- Общества, в обширном смысле не найдется такого, это правда; но я всегда могу удовольствоваться небольшим кружком сочувствующих мне людей, взгляды которого будут и моими собственными взглядами.

Да, собственно вы — это так, а другие?

 Если я могу, то и другие также могут; это совершенно будет зависеть от них.

- Нет, извишите, не от них!

- Так от кого же, скажите?
- Прежде всего, каждый человек, желающий выбирать общество по своему вкусу, должен иметь, по-моему, обеспеченное состояние, то есть, я хочу сказать, что он должен быть прежде всего независим.

 Как! Стало быть, вы вне богатства не допускаете возможности независимого положения?

Положительно не допускаю!

— положительно не допускаю:
 — Но позвольте вам, если так, заметить, что я сама, например, не имею ровно никакого состояния, живу своими трудами — и чувствую себя вполне независимой!

— Вы?.. Живете своими трудами?! — воскликиул Андрей Александрович, не в силах будучи преодолеть своего недоверия.

Да; что же? — сказала она очень просто.

- Должен вам новерить; но в таком случае, вы не незаисимы.
- Пожалуй, хоть и зависима, если вам это больше правится; только ведь какого рода эта зависимость? Если я

что хорошо сделаю— мне хорошо и заплатят; сделаю хуже и заплатят меньше, вот и все!

Да, это все так!

 Что же я-то за исключение такое, скажите вы мне на милость?

Вы раскольница! — сказал Аргунов, не скрывая своего восторга.

— А у вас староверческие понятия! — отвечала она стыдливо.

Они оба тихо засмеялись.

- Наша пезависимость, послушайте, зависит, по-моему, от пас же самих, от меры паших требований в жизни. сказала молодая женщина, подумав немпого. — Вы, папример, положим, хотите иметь отличную квартиру, роскошный стол. пару лошадей для выезда; чтоб удовлетворить себя с этой стороны, вам поналобится или выголное частное место. или широкий род официальной службы, если только вы не какой-пибудь исключительный талант, которому общество искательно заглядывает в глаза; для того же, чтобы получить такое место или службу, понадобятся опять связи; придется вам столкнуться с так называемыми сильными мира сего, кланяться, угождать им, делать обществу уступки против своих убеждений, придется, пожалуй, переменить некоторые свои привычки, непременно даже придется! Я же, подожим, прежде всего хочу сохранить эти привычки, эти убеждения, и для этого ограничиваюсь простепькой квартиркой. простеньким столом; а это я могу приобрести и на те средства. которые дает мне работа, не требующая от меня ни особенных поклонов, ни уступок каких-нибудь возмутительных! Я только предлагаю свой труд — берите, если кому падо! Вот вам и весь секрет моей пезависимости! — заключила опа с детскимилой улыбкей.
- Йрекрасио! Все это прекрасио! Но... какого же рода ваш труд? Что вы такое работаете?

Поверьте, что пе египетские пирамиды...

 Однако ж можно узпать: что именно, хоть это с моей стороны и нескромный вопрос?

— По-моему, совершенно скромный. Утром я учу грамоте девочек и мальчиков, детей здешних мещан; у меня учится их всего десять человек, и каждый приносит мне по два рубля в месяц: вот вам уже и двадцать рублей в месяц! После обеда я вышваю что-инбудь, вяжу, шью; это дает мне еще... рублей пятиадцать. Наконец, у меня есть в городе вечерние уроки музыки, три раза в неделю, по полтиннику за урок: вот и еще вам шесть рублей! Кроме того, случаются иногда и другие работы, на заказ, не так правильные, как зти, но больше выгодные, так что, круглым числом, я имею рублей по пятилесяти в месяц, которых мне пе только вполне постаточно на мое солержание, по я лаже немножко еще. представьте, и в кубышку откладываю! — заключила она с цевыразимо милой улыбкой

 Какая же вы славная женщина! — восторженно сказал Аргунов — и вдруг, будто испугавшись звуков собственного

своего голоса, растерялся, потупился, покраснел,

Молодая женщина, должно быть, поняла сразу искренность этих восторженных слов, и когда, через минуту, Андрей Александрович осмелился робко взглянуть на нее, она только улыбнулась особенной какой-то улыбкой.

- Видите, как нехорошо говорить не вполне прочувствованные дюбезности. — заметила она ему, по обыкновению. тихо-ласково: — сами же вот вы и покраснели!.. Но вернемся к нашему, весьма интересному для меня спору; согласились вы со мной или нет насчет независимости? Аргунов бойко оболрился.

- Нет... не совсем, - отвечал он, прежде подумав не-

В чем же мы расходимся?

- Независимость вашего изобретения залумана очень хорошо, - сказал Андрей Александрович: - вы за то ведь и пользуетесь ее привилегией; но она, позвольте вам сказать, удобна только в том случае, если все ваши стремления ограничиваются домашней деятельностью, скромным довольством в вашем хозяйстве...
- Положим, что у меня только такие стремления, что же вы скажете?
- А то, что у другого могут быть еще и другие: иной, например, хочет приносить заметную пользу обществу, для зтого ему нужно и поле деятельности пошире вашего; и чтоб выбраться на такое поле, ему действительно не раз придется и поклониться, и уступить...

У вас, должно быть, очень уступчивый характер, за-

мечу вам мимоходом, - улыбнулась хозяйка.

- Н...ну, нельзя сказать! - улыбнулся, в свою очередь, Аргунов.

- Послушайте, как вы думаете, - сказала она серьезно: - капля дождя сама по себе приносит ведь весьма незаметную пользу?

Па. по-вилимому, очень незаметную.

 То-то и есть! Вы прибавили же вот: по-видимому, стало быть, вполне убеждены, что множество таких капель, упавших одновременно и на большом пространстве, принесут и очень заметную пользу, такую пользу, от которой бывают (не разб.) тысячи, миллионы!

- Пример ваш... немного староват, - заметил Аргунов отк ровенно.

— Да вель что станешь делать! Ипогда приходится прибегать за доказательствами и к старым истинам, если они и до сих пор все-таки истины... - ответила она, писколько не обидясь его откровенным замечанием.

- Но не забульте, что вель человек не капля же пожля в самом деле: ему иногда хочется, даже случается, одному и разом, припести такую же точно пользу человечеству, какую приносят в разное время целые мириады дождевых LATIONE!
- Да ведь я же вам еще давеча покладывала, что попускаю скачки только в отношении исключительных какихнибудь личностей, исключительных именно по своим особенпым талантам! — возразила хозяйка немпожко нетерпеливо: - те всегда независимы, даже в своих уступках, потому что же они сами и управляют умами того общества, среди которого живут и действуют, а не оно управляет ими. Обыкновенному же смертному, как мы с вами, например... впрочем, извините, вы, может быть, считаете себя принадлежащим именио к числу таких личностей? - поправилась она и лукаво-вопросительно посмотрела на Аргунова
- Увольте, пожалуйста! сказал Андрей Александрович. рассмеявшись. «Нашла-таки ведь опять, бестия, чем уколоть меня!» — подумал он в ту же минуту.
- Так обыкновенному человеку, я котела сказать, если только он искреине намерен быть истинно полезным комунибудь, надо, по-мосму, прежде всего выработать себя и свою независимость, и потом уже делать свое дело, свободно, без шуму, пе торопясь, чтобы не испортить всего, - продолжала молодая женщина медленно и с расстановкой.-Такая сознательная и твердая деятельность может действительно, со временем, выдвинуть вперед и обыкновенного человека, даже может постепенно обратиться у него сперва в не совсем обыкновенную деятельность, а там уж и прямо в необыкновенную, если он только будет настойчиво преследовать свою мысль. Мало ли людей выдвинулось таким же образом из толны; за примерами недалеко ходить: множество скромных ученых - людей не особенно талантливых, а только умных — оставили благодаря этому свое полезное имя в истории человечества! Спрашивается теперь: что же

лучие для человека, желающего принести посильную пользу? Идия ли к этой цели зависимо, путем наклонов и уступок. или идти свободно, путем постепенной правственной разработки в самом себе и постепенного терпеливого труда? Тем более, уто пелависимый человек может и высказываться независи мее! Да, наконеи, пеужели выд, в самом деле, допустите, точ человек, не учеений быть истинно и разумно полезным в своем инчтожестве, может сделаться именно таким от одного величия, которое унадет на него иле стого ит сего, только благодаря его умению поклониться и уступить вовремя?

 Вы говорите, как пастоящий парламентский оратор! сказал серьезно Аргунов, в самом деле заслушавшись ее плавной, серебристой и несколько горделивой речью.

 Я уж вас предупредила, что подсмеиваться надо мной можно совершенно безопасно, хотя с вашей стороны и не совсем-то деликатно злоупотреблять этим без особенной надобности! — заметила ему хозяйка также серьезно.

 Помилуйте! сами же вы требовали сначала откровенпости, а теперь всякий раз упрекаете меня за нее! — попы-

тался оправдаться Андрей Александрович.

 Да, действительно, я люблю откровенность и желала ее, но серьезно хвалить человека, которого в первый раз видишь, ему же в глаза, хотя бы он и заслуживал этого, значит, по-моему, как будто покровительствовать ему тем, что вот, дескать, ценишь его, понимаешь!— отвечали Аргунову.

Но ведь я просто сказал, что думал...— еще раз по-

пытался он оправдаться.

 Надобно прежде доказать или падеяться па себя твердо, что мы всегда бываем одинаково откровенные, и тогда уже требовать, чтоб каждое наше слово считали за откровенное! — замечали ему по-поежнему.

Последнее замечание своей серьезностью испугало Андрея Алексавдровича не на шутку. «Неужели она, в самом деле, рассердилась на меня?» — подумал он и пристально посмотрел на свою собеседницу: в ее спокойном лице, однако ж, не оказалось ни малейших следов чего-пибудь подобного; оно было, как и прежде, кротко, ясно, только без улыбки. «Чего бы ей стольо улыбкуться. Да так ведь не улыбногея, бестия, как нарочно!» — успоконл себя Аргунов, но заговорить всетаки не решился.

 Что же вы замолкли вдруг? — спросили у него, улибнувшись. Молодая женщина словно угадала причину его замещате пьства

его замещательств

- Мпе показалось, что вы сердитесь... тихо ответил он, потупляя глаза.
- Ќтог я серякусь? на вас? Что вы это! И не думала! Вы только посмотрите на меня хорошенько: разве так серяятся! – И, говоря это, ова еще раз улыбнулась ему так мило, что не осталось никакой возможности сомневаться в искреиности его слов.

Андрей Александрович почувствовал себя не совсем ловко от этого маленького промаха.

- Вас, право, не скоро поймень...— сказал он только.
   Да вам что же, скажите, непонитно-то по мне? Зачем вы сами делали вид, что как будто оправдываетесь, когда были или считали себя правыя? И накопей, с чего вы възлин, что я на вас рассердилась непременно? Что я серьезно сказала? Но почему же мне не сказать серьезно того, что я серьезно полумала! Я ведь вам это заметная искрепно, стало быть, отвечала откровенно, что же за откровенность, если с вашей стороны действительно такого было: а вы уж сейзас и заподозрили, что я непоследовательна, что я, может быть, говорно дио, а думаю совсем другое! Не занаю я, как вы понимаете искренность: может быть, мы с вами и в этом расходимся;
  - Я понимаю се совершенно так, как и вы, мне кажется... — сказал Аргунов.
- A! Если так, то я ее понимаю вот как: быть вполне перепини значит, по-моому, откровенно говорить друг другу все, что думаешь и ни на что не обижаться из того, что услышины... Так ли вы понимаете?
- Совершенно так,— согласился Андрей Александрович.— Ведь у кого надо поучиться логике — у вас! Вы просто необыкновенная женщина! — прибавыл он пылко, не замечая в своей наивности, что попал этим замечанием из кулька в рогозкку.
- Нет, вижу я, вы окончательно пеисправимы, рассмеялась она невольно.

Аргунов тоже засмеялся, хоть и сконфузился.

- Только не сердитесь, пожалуйста... сказал он.
   Ну уж погодите! Скажу же я вам любезность, хоть
- ну уж погодите! Скажу же я вам любезность, хоть и не говорю их никогда; но пусть это будет первый и последний комплимент мой: вы — великий мастер уклоняться от вопросов.
  - Как так?
  - От комплимента объяспений не требуется!
- Но я сейчас вам докажу, что я даже и не думал вовсе уклоняться от чего бы то ни было...

- От чего бы то пи было! Это-то уж слишком сильно сказано, мне кажется; давно ли вы уклопились от чаю? Уклопились и от предложения переобуться...
- «Вот дернуло-то меня сказать! Ах, булавка!..» запальчиво подумал Аргунов и скромно сказал:

 Докажу, по крайней мере, что не думал уклоняться от вопросов.

Докажите.

- Хорошо-с. Позвольте мие начать именно с тех самых доказательств, которым вы так блистательно разъяснили и окончили ваш вопрос о независимости...
  - Позвольте.
- Доказательства эти почти верны и даже, пожалуй, применимы к делу, но только в отношении мужчины, а никак уж для женщины!
  - Ну, послушайте, нельзя вас поздравить с таким оборотом: вы, судя по нему, причисляете женщину к какой-то

совершенно особой породе, а не человеческой!
— О нет, напротив, я отношу ее к лучшей части этой

самой породы!

- Ладно уж вам, так действительно не скоро поймешь: человек считает женщину лучше мужчины и в то же время находит ее менее способной взяться за общее дело... удивительно, что за логика!
- Выслушайте меня, пожалуйста. Я вовсе не считаю се неспособнее, по общественное положение женщины у нас таково, что пон заставляет се временно казаться именно такой, другими словами, она не имеет средств, при этом положении, выказать свои способности наравне со способностями мужчины, отгого даже и самые эти способности поственно слабеют.
- Я не буду спорить с вами, что положение женщины в пашем обществе весьма неопределенно, чтоб не сказать совершенно (не разб.), об этом уж и говорить печего. Это нашло место даже в литературе! Но я вас покорнейше прошу поставить вопрос паш прямее, отвечайте вы мне, ради бога, просто: согласны ли вы с тем, что всякая женщина, кто бы опа ин была, в наше время и у нас может, как и мужчина, быть независимой, благодаря своему скромному труду и идти к задуманной преди, если она только положительно твердо и разумно этого захочет?
- Но, помилуйте! Многие ли из наших женщин захотят подворгнуться лишениям из-за иезависимости, за которую общество будет их же преследовать и, паконец, укажет им на дверы!
  - Господи ты боже мой! вспылила хозяйка, да

оставьте вы, Христа ради, в покое всех этих ваших женщин, которые шелковые платья предпочтут пезависимости. Пусть опи рабствуют! Пускай до коппа рабствуют! Поделом таким женщинам! Я не о пих говорю! Аргунов не мог отвести глаз от своей всиылившей собе-

седницы: опа была удивительно хороша в эту минуту.

 Следовательно, вы сами говорите об исключениях, заметил он нарочно вяло, чтоб продолжить ее восхитительный пыл.

— Поймите же, ради бога, поймите, что тут говорится совсем не об исключениях каких-пибудь! — сказала она с особенным жаром, прикладивая правую руку к груди: — тут пюсто вечь илет о такой жещиние. Которая закочто

Но ведь такая женщина и будет исключение,— ска-

зал Андрей Александрович по-прежнему.

 Да с чего же, скажите, вы назовете ее исключением, если за ней не будет никаких особенных талантов, ничего, кроме сильной и твердой воли?

Все равно: одна уж такая воля делает ее исключением.

- Да вздор же не делает! Воля есть у каждого, и каждый может развить ее, как ему угодно; по не всякому дается исключительный талант, как бы он ни развивал свои способности!
  - Пусть будет по-вашему, но я предложу вам только один вопрос.

Предложите.

 Вы сказали, говоря о пезависимости, что достигнуть ее может всякая женщина, кто бы она ни была: стало быть, по-вашему выходит, что и простая, например, крестьянка тоже может быть пезависимой. если захочет?

Само собой разумеется, что может. Что за странный такой вопрос!

 В таком случае, уж позвольте мне таки предложить вам и еще два вопроса в том же роде.

Предлагайте,

Вы на земле живете? — спросил Аргунов.

На земле, — улыбнулась она.

 И не с неба упали? — спросил он снова, тоже улыбаясь.

Нет, не с неба, кажется...

Опять они оба тико засмеллись.

— Ну, так если вы действительно живете на земле и пе с неба упали, то должим знать не меньше моего, что простая крестьянка не поймет даже и самого вашего слова: независимость! — сказал Аплаюй Александпович с узыбкой.

 Да ей и не нужно совсем понимать этого слова, — у ней найдется другое, лучшее, простейшее, которое она понимает, это — именно слово — воля!

Аргунов не мог удержаться и расхохотался самым ребяческим образом.

Что же вас насмещило так? — спросили у него серьезно и без улыбки.

- Визоват! ответил Андрей Александрович, стараясь веми силами удержаться от смеху, который так и подступал к нему.— Да ведь простая крестьянка и этого простого слова не понимает так, как мы с вами его понимаем! — заключил он. овлалев наконен собой.
- Вы смеетесь, между тем как сами совершенно не поняли того, что я сказала! — замотили ему с маленькой досадой, — а я сказала, кажетел, очень дено, что всякая женщина, кто бы опа ни была, может быть незавыемма, если разумно захочет этого... Скажите же вы мне теперы: разве может кто-инбудь разумно захотеть воли, не понимая ее истинного смысла? Вы, может быть, можете?
  - «Сердитая какая, бестия!»— подумал Аргунов и сказал:
     Но растолкуйте мие, пожалуйста, кто же или что
- разовьет простую крестьянку до такого понимания?

   Это уже не наше с вами дело, а ес: мало ли что бывает
- Это уже не наше с вами дело, а ес: мало ли что бывае:
   в жизни!

 — А все-таки, по-моему... — хотел было возразить Андрей Александрович.

Но в эту самую минуту вошла Русанова. Она принесла на наподносе кастрюлю с горячей водой и откупоренной бутмакой лафиту и осторожно поставила все это на стол перед диванчиком или, вернее сказать, перед Аргуновым, которого она и попривестетовала сще раз:

Здравствуйте, барии!

Аргунов поздоровался с ней рукой.

— Да! Ведь вы уж знакомы, кожется? — заметила ему вскользь хозлінка, указав глазами на Русанову и как-то особенно мило обрадованнись их рукопожатию. — Что так долго, Маниа? — обратилась она ласково к вошедшей. — Извините, барыли, — начала было та.

извините, оарыня, — начала оыло та.
 Но хозяйка остановила ее пежным упреком, покачав головой:

 — А помните, Маша, что я вам говорила на той неделе в среду?

Русанова заалелась как маков цвет.

 Простите уж меня на нонешний-то раз! Забыла! сказала она покорно, но с достоинством своего рода.

 Ну, хорошо, так и быть, прощаю, — будто ради гостя! рассменлась хозяйка. - Принесите же вы нам теперь стакапчики. Маша! - попросила она.

Русанова вышла.

 Что это вы заметили ей про среду на той педеле? спросил Аргунов у хозяйки, воспользовавшись этой минутой: — не секрет?

 Любопытный вы какой! Нет. не секрет. Я никак не могу приучить ее называть меня и всякого по имени и в ту среду прибегла к решительной мере, то есть объявила ей, что за каждую такую ощибку — не буду: во-первых. учить ее на другой день, а во-вторых, не стану говорить с ней целое утро: она ко мне так привыкла и так любит учиться, что это ей покажется очень тяжело.

- Так вы и ее учите?

 Па. уделяю ей каждый день полчаса времени. Чему же вы ее учите?

Всему понемножку, как прилется...

И она пелает успехи?

Большие лаже.

А как она вас называет по своему-то?

- Вы слышали: «барыней» называет, а вас «барином». Я, надо вам сказать, не могу слышать равнодушно этих пазваний!
- Скажите мне еще, пожалуйста, вы как узвали, что мы с ней уже знакомы?
- Па она мне сама рассказала про вашу встречу, как пришла: признаюсь лаже вам; когла вы постучались и я с вами заговорила — я как-то сейчас погадалась, что вы именно тот самый и есть господин, который платит по рублю за перевоз в один конец. — улыбнулась лукаво хозяйка. Андрей Александрович покраснел.

У меня мелких не было, — сказал он.

 Зачем вы покраснели и как будто оправдываетесь? Неужели вам стыдно того, что вы добрый человек? — заметили ему ласково.

Аргунов промолчал; но в душе он погордился этой скромной похвалой, как инкогда еще инчем не гордился.

- Я со всеми внимательна, но особенно викмательна с теми, кто хорош с моей Машей, - сказала молодая женщина, не дождавшись его ответа.
- Муж у нее такой молодец, что просто любо посмотреть: ови мне ужасно понравились, как я переезжал сюда,выразил свое мнение Андрей Александрович.
  - Это у меня настоящие «Иван да Марья», воплощен-

ные русские «совет да любовь»! - прибавила от себя хозяйка: - оттого и весело на них смотреть, действительно. Я вам доставлю сегодня же случай познакомиться с ними покороче, если только, разумеется, вы не найдете это почемунибудь неудобным для вас...

 Помилуйте! Я буду очень рад. — сказал Аргунов поспешно.

 Ну так и отлично! Так мы и следаем, значит... Мне. послушайте, всегда бывает ужасно скучно быть одной, и потому очень часто я обедаю и ужинаю вместе с ними: сегодня я намерена попросить и вас разделить со мной эту маленькую привычку, хоть и знаю, что мне и вдвоем с вами не будет скучно поужинать; но... они еще прежде пригласили вас к себе на смятку, и потом... пельзя же опять отнять V них всего: вы вель V меня — только по праву завоевания. мило улыбнулась она.

Аргунов подумал, что ему было бы приятнее ужинать с ней вдвоем, но не решился ей в этом признаться и сказал - Не особенно, но скучать вам не дадут. Я уже настоль-

только, что воображает, как это будет весело.

ко хорошего о вас мнения, что и не спрашиваю: по сердцу ли вам простые, необразованные люли? - заметила хозяйка.

- Благодарю вас и надеюсь, что вам не придется пере-

Русанова, вернувшаяся в эту минуту, помещала Андрею Александровичу докончить его церемониую фразу; она принесла две кружечки саксонского стекла, с ручками одну побольше, другую поменьще,

 Отлично, Машенька! — сказала ей хозяйка, подвигая к Аргунову кружечки, поставленные на полнос возле кастрюли: - теперь вам остается только позаботиться о вашем ужине для нашего гостя: мы оба будем у вас сегодня ужинать.

## 

# НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР

Фоман в шести частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Сердие губернии» замерло

утро лостопамятного лня, с которого начинается наш рассказ, правитель лел канцелярии земельского губернатора Николай Иванович Вилькин «силел в так называемой правительской комнатке» и весело покуривал крученую папироску, распечатывая только что полученную петербургскую почту. Он, заметно, был в отличном расположении духа. Торопливо пробежав глазами газету. Николай Иванович медленно принялся за казенные пакеты; он стал распечатывать их в том порядке, как они лежали кучкой на столе. Первая бумага вызвала на его лице только кислую гримасу.

«Что за бестолковшина! По крайней мере раза три мы им писали об этом, объясняли... и опять то же самое! Наролец!»

Вилькин взял другую бумагу.

«Это уж из рук вон!.. В пятый раз одну и ту же справку наводят... Тьфу!»

Он плюнул и с таким сердцем швырнул от себя несчастную посланини Управы благочиния, что она, смиренно повертевщись на возлухе, едва не попала за шкаф с законами. Расположение духа правителя, очевидно, нарушится, и, верно, окончательно нарушилось бы, если б не третья бумага, по прочтении которой он лаже улыбнулся, самолюбиво как-то. «Молодиы же мы! отписались-таки...»

Вилькии потер себе руки и самодовольно потянулся на кресле. Четвертый пакет, так же как и третий, был за печатью министерства внутренних дел. Николай Иванович распечатывал его не торопясь.

«Должно быть, какое-нибудь грозное предупреждение», подумал он, посмеиваясь.

Но бумага сама собой вынала у него из рук, как только он ее прочитал. Сперва Вилькин слегка побледнел, потом покраснел, сильно, потом еще раз побледнел, но уже как

полотно, и просидел в таком виде, не двигаясь ни одним мускулом, но крайней мере, с четверть часа; он будто замер на все это время в своем правительском кресле. Очнувшись, Николай Иванович судорожно позвония...

Вошел сторож канцелярии.

- Позови ко мне скорее кого-пибудь из столопачальников... Матьвиевского позови!
  - Слушаю, ваше высокоблагородие.
- Сторож поспешно ушел, несколько испуганный встревоженным видом своего пачальника. Через минуту впился Матьиневский, молодой человек с умиым и озабоченным лицом, в щегольском вицмундире, застегнутом на все пуговицы.

Вилькин приветливо кивиул ему головой.

— Вот что с, батюшка: сню же минуту занечатайте здесь, при мне, в особый конверт, вот эту бумату, возьмите на мой счет извозчика и отведате ее к управляющему губерпией... лично ему отдайте. Если не застанете дома, узнайте, где оп, и туда свезите к нему... да, пожалуйста, поскорее. Я бы сам поехал, да. у меня голова болит...

Матьвиевский засуетился, сбегал к себе в стол за конвертом, принес свечу и сургуч, мигом, хотя и (не разб.), занечатал бумагу, то самую министерскую бумагу, которая так убийственно подействовала за четверть часа до этого на

его начальника, и хотел было уже идти.

Правитель пристально, хотя и тупо как-то следнвший за работой столоначальника, остановил его на минуту:

- Погодите... Вот что ещее-с: объявите в канделярии от моего имени, что хоти управляющий губернией и освободил вас, по моей просьбе, от вечерних занятий, по сегодия вечером, с шести часов, я желаю видеть здесь всех налицо, каждого у своих занятий... нопимаете?
  - Понимаю-с, столоначальник поклонился.

- Поторопитесь же, пожалуйста, да не забудьте...

 Не забуду-с, — Матьвиевский еще раз воклопился и торопливо выщел.

Оставшись один, Николай Иванович медлению уложил в свой портфель распечатанные бумаги и остальные, не вскрытие еще пакеты, запер его, положил в карман ключ, тижело облокотился на стол, закрыл лицо ружами и снова впал на некоторое время в какосе-то бессолавтельное состояние.

— Что это вы, сердце нашей губерини, — пикак все еще после вчерашнего бала отдыхаете?

Вилькии вздрогнул. Перед ним стоял и любезпо протягивал ему руку, поглаживая другой пушистые усы, земельский

почтыейстер, армин подполковник Вахрушев. Оп был в полпой нарадной форме. Правитель капцелярии с безотчетным педоумением поглядел сперва на его сильно напомаженный парик, потом на его немного солдатское лицо, на отромные рыжие бакенбарды, несколько испуанаю даже смотрел глазами на подполковничью саблю— и машинально протянул ему руку.

 Охота вам так себя изпурять: в три часа вчера от меня уехали, в четыре, верпо, заспули — уж, зпаете, в канцелярии, уж за работой! — сказал подполковник, резко гремя своей саблей и бесцеремонно усаживаясь на парадное кресло.

Николай Иванович только взглянул на него еще раз и ничего не ответил.

— Что это вы: больны в самом деле? А я, знаете, сейчас только от генерала Стодбова, с визитом у него был, да не застал: ускал я к себе в деревню. Генеральша пригласила меня сегодия обедать к ней в сад; говорит, что она непременно хочет в саду сегодня обедать. Не могу поиять, что за фантавам обедать в саду осенью! Поручила мне и вас тоже пригласить, то есть просто, знаете, взяла с меня честное слою, что я вас привезу. Скажите, говорит, сердцу нашей губерпии, что у меня на диях превосходный херес из Петербурга получен...

Слова: «из Петербурга получен» точно укололи Вилькипа. Он вскочил, схватил портфеаь и фуражку, отвернулся от крайне озадаченного этим почтыейстера, даже руку позабыл ему подать, сказал только чуть глухо как-то:— Извините... у меня стра-шпо голова болит — и ушел.

Через канцелярию он прошел торопясь, слегка наклонив голову и не поднимая ни на кого глаза, весь позелененций.

П

### Отчего замерло «сердце губернии» и отчего именно оно — «сердце губернии»

Земельский губернатор, действительный статский советпик Колоколов, вступнящий в эту должность года четыре тому назад, был вызвал, за месяп перед этим, сосбым официальным письмом мипистра в Петербург будто бы для личного разълеления некоторых педоумений по крестьянскому вопросу. Слабодушный, слабонервный холостян-старик, по добряк в высшей степени, он васкоро сдал губериию видегубернатору и снокойно сел в свою дорожную карету вместе е Вилькиным, провожавшим его до заставы, всю дорогу уверям того, что после этой поездик в столицу, которан, вероятно, продолжится месяца полтора, не больше, они оба нолучат в натраду... по крабней мере по годовому окладу жалованыя. Только что проехали заставу, губериатор приказал остановиться; выпили в кареге бутылку шампанского, обиллись, расцеловались,— и в эту трогательную минуту ин один человек в мире, кроме разве только самого правителя капцеларии, но заставля бы его превосходительство отказаться от приятной мысли, что его губериня — чуть ли не самия образцовая по своему управлению. А Вилькин-то уже отнодь не желал разочаровывать его превосходительство, хотя, возвращаясь домой на своей пролегке, отлачно хорошо знал, что губериня их не только не образцовая, по сдва ли не самия запущениям.

Том не менее Николай Иванович вовее не прочь был помечтать на своих рессорных продетках хотя бы не огодовом окладе жалованья, даже какой-то красивенький крестик зарябил у него неред глазами, когда он подъехал к каменному губернаторскому дому, где во доворе, в деревянном флигал была и его собственная квартира, потому что, если он отлично хорошо знает, что губерния их запущена, то он также отлично хорошо зная и то, что и концы управления сот так глубоко запущены в воду, что их инкакая там сепаторская ревизия без него не отышет, только бы губернатора пе переменили. Но ведь опять не переменит же ни с того ии с сего губернатора нетербургское правительство, тем более, что еще недавно была получена от министра официальная благодарность за успешное взимание податей и пополнение трехьлюдной неломики.

Встречаются иногда на свете люди, наделенные от природы такой строгой логикой и такой способностью анализа, что они по возможности насквозь все видат и даже предвидит в жизин. Не могут только предвидеть они тех событий, которые, по-видимому, не поддаются пикакой логике, никакому анализу; не могут они предвидеть бревна, которое как будто ни с того ни с сего упадет им на голову с крышв в ту самую минуту, как они будут проходить мимо и которое не унало же ведь тогда, когда другие точно такие же проходили мимо, да сще не одну сотию, не одну тысячу раз может быть. Видьими принадлежал именно к числу таких людей и так же, как они, не мог предвидеть бревна, пежданнонегаданно свалившегося на него с последией петербургской почтой. Правда, бревно было очень легонькое: совершенно обыкновенный исписанный ляст бумачи с министерским заголовком и за подписью министра; но заго ведь этот смиренный лист бумаги, с такой убийственной для Вилькина краткостью и сжагостью, извещал управляющего губернией, что на место действительного статского советника Колоколова назначается гражданским губернатором в Земельск действительный же статский советник Павел Николаевич Арсеньев. В министерском послании это было сказани так просто, так испо, обязательно, что над смыслом сказанного не задумался бы и питилетний ребенок. Но для правителя дел канцелярии губернатора во всем этом стояла такая тыма, что даже у него самого потемнело в глазах от одного взгляда на него.

Вилькин был человек не совсем обыкновенный. Он кончил курс в Петербургском университете кандидатом юридического факультета. Через два года после выпуска, без всякой протекции, он был уже столоначальником в опном из департаментов министерства внутренних дел. Но Николай Иванович не был поволен ни собой, ни этой службой: его неутомимая, страстно-практическая натура требовала иной, более широкой, более самостоятельной деятельности. Он хотел лобиться этого во что бы то ни стало, честным или нечестным путем — ему было все равно. Вилькин с пеизменным практическим чутьем угадал и тут, что по своей неподатливой натуре он больше способен быть начальником. чем подчиненным. Когла старинный друг его отпа Колоколов был назначен губернатором в Земельск, он всеми своими способностями ухватился за это обстоятельство, как за такое именно, которое скорее всего могло его подвинуть к цели. Колоколов взял его с собой на службу в качестве чиновника особых поручений. Начальник отделения, в котором он служил, напо сказать правду, не без сожаления расстался с таким лельным чиновником, как Вилькин, лаже сам директор советовал ему остаться при министерстве. Но как это ни было лестно — Николай Иванович усхал. Чиновпик особых поручений с необыкновенным в его лице искусством воспользовался близостью своих служебных отношений к новому начальнику. На первых порах он так ловко прикипулся безукоризненно честным, что его не больше как через год по приезде в Земельск губернатор определил на место смененного за слишком грубые взятки правителя своей канцелярии. На новом месте, которое почти законно давало Вилькину некоторые права — иметь свою долю влияпия уже на целую губернию, он с изумительной ловкостью, дошедшей в последнее время почти до гениальпости, опутывает губернатора мастерски скрытыми, но тем не менее крепкими тенетами своего изворотливо-практического ума. Николай Иванович с неподражаемой ловкостью дал почувствовать губернатору, что только один он, Вилькии, может вполие понимать честные вамерения его превосходительства и что все остальные чиновники только устами чтут его, сердце же далеко отринуто от него. И старик-добряк, наконец, совершенно беспрекословно вверился своему правителю; он даже только одному ему и верил, только его советов и слушал. А между тем Вилькин, этот красивый и изящный Вилькин, этот пеподкупной честности человек, обделывал иногда, прикрываясь своей честностью, такое дельне в губернии, для которого, как говорытся, и в Сибири места мало. Таким образом все, что делалось в губернии — делалось одним Вилькиным; губернатор управлял ею только помипально. Недаром прозвище, данное Вилькиву местным остряком, губериским прокурором Падериным, так отлично и с одного разу привилось в обществе земельской аристократии: педаром о нем все отзывались так, что ов - «сердце губернии». Даже недоступно-гордая мадам Матюнина, жена председателя казенной палаты, пе хвалившая никогда инкого, кроме себя, и только раз во всю жизнь похвалившая мужа за то, что он, застав ее в одном очень уж интимном положении вдвоем с близким ей человеком, ни о чем не догадался.лаже и зта дама, даже она в письмах к своей старшей, незамужней сестре, проучившейся в Петербурге в каком-то значительном женском учебном заведении, выражалась о Николае Ивановиче не иначе, как следующими словами: «Я, мадам Матюнина, — первая дама в губернии; а м-р Вилькин... – о! это человек честы, ума, вкуса, талантов... всего (не разб.), чего только ты хочешь. Одним словом, это душа общества или, как здесь выражаются о нем по-чиновничьи - «сердце губервии». Действительно, в Вилькине оказывалась и первая из этих лвух способностей; он был весьма находчив в обществе, острил ипогда очень зло, по всегда с тактом, порядочно играл на фортеньянах и ведурно нел. У него вообще была какая-то врожденная, почти инстинктивная способность правиться одинаково мужчинам и женщинам. Короче, у него было дьявольское уменье поспевать всегда везде вовремя, в душу человеческую дазить, так сказать...

И как же было пе замереть этому «сердцу губернин» в то достопамятное утро, которое двумя-тремя официальными строками почти разрушало все его планы или, по крайней мере, задавало ему такую мудреную задачу в близком будущем, что она пока не была даже в ием, в таком практы.

ческом жизненном математике, всю его веру в свои силы. всю надежду на свою громалную изворотливость? Человек почти до ноловины вывел задуманное им здание, потратил на прочное укрепление его огромный запас ловко замаскированной лжи, почти весь свой драматический талант,и вот на нути к возведению нового яруса непредвиденно является какой-то несдвигаемый камень; какой-то пока еще безличный Павел Николаевич Арсеньев, даже звук просто, три пеуничтожаемые слова - и здание напо оставить, напо начинать новое, искусно спрятавши прежнее! Хорошо еще, если этот камень окажется так мягок, что его, если не сдвинуть, так разбить можно; хорошо еще, если в личности этого пока еще безличного Павла Николаевича окажется такая шелочка, через которую ему можно будет влезть в душу этой личности — о, если бы нашлась такая шелочка! он непременно влезет в нее, хорошо еще, если этот звук, эти три неуничтожаемые слова не оглушат его сразу... А если?...

Нечто вроде этого передумал Вилькии, сиди одии у себя в кабинете по возвращении из канцелярии в день получения роковой министерской бумать. Он заперек там до самого вечера, пе обедал, чая не нил, пе принял постучавшегося было к нему прокурора Падерина, его короткого принтоля, не заговорил с ним, сказал только сквозь закрытую дверь кабинета по обыкновению отрывисто.— Уйди, пожалуйста, не беспокой меня: у меня страшно голова болит! Он пе принял даже и Матьвиеского, являющегося к правителю с докладом, что поручение его исполнено в точности. Лакей, докладивавший ему дважды о приходе этого последнего, добился от своего барина только одного, тоже отрывистого слова:

Благодарю! — сказал Вилькин — и только.

А ведь этому человеку всего только двадцать девятый год шел, и он только седьмой год на службе был!

Ровно в восемь часов вечера дверь его кабипета наконец отворилась. Вилькип был бледен, но, по-видимому, совершению спокоеп.

Он пошел прямо в канцелярию.

#### Ш

#### Совершенно что-то непонятное для нас

Матьвиевский действительно исполнил в точности поручение своего пачальника: канцелярия была в полном составе, когда вошел в нее Вилькин. Каждый был на своем месте,

каждый занимался. Правитель, всегда дасковый, всегда тактично-веждивый со своими полчиненными был на этот раз приветливее обыкновенного. Он всем столоначальникам полал руку, у кажлого стола останавливался на минуту. говорил какую-пибуль любезность, лаже пристыл на стуле возде Матьвиевского, как булто полжилал, пока в правительскую комнату подадут свечи. Заметив, что казначей каннелярии, премилый седенький старичок, занимается при одной свече, он любезно сострил над ним, говоря, что если ему, казначею, так жаль пругой свечки, то он, правитель, в вилах сбережения такого драгоценного для всей канцелярии зрения строго-настрого прикажет сторожу, чтоб тот вперед всегда ставил ему по крайней мере четыре свечки. Канвелярия, и без того любившая своего ближайшего начальника за его (не разб.) вежливость и приветливость, хотя он строго иногла относился к неисполнительности, на этот раз была совершенно им очарована. Несколько лиц, недовольных было сначала тем, что их опять притяпули к вечерним занятиям, теперь совершенно повеселели. Никто не обратил особенного внимания на бледность Вилькина, которые подумали только, что ведь у правителя еще и утром голова болела. Николай Иваныч болро прошел в свою комнату. порылся там несколько минут в уголовных законах, отыскал какую-то статью, которая заставила его чуть не до крови прикусить губы — и снова вышел в канцелярию. Там кипела самая жаркая работа: перья скрипели на столах с каким-то особенным усерднем. Вилькии остановился у стола Матьвиевского

 Позвольте, господа, помешать вам на минуту,— сказал он, обращаясь ко всей капцелярии:— мне надо кое-что сообщить вам...

сообщить вам...
В одну минуту живая машина остановилась и перья затихли. Лица были любезно вытянуты.

 Все ли здесь? — спросил правитель у Матьвиевского, как бы собираясь с силами.

 Кажется, все...— отвечал тот, почтительно привставая.

 Сидите, сидите... Прежде всего, господа, — начал Вилькин и побледиел пуще прежнего: — поздравляю вас... с новым губериатором!

На всех лицах выразилось крайнее изумление, смешанное с каким-то неопределенным испугом.

 К нам — назначен — из Петербурга — Павел — Николаевич — Арсеньев... — продолжал отрывисто правитель, реако отпеляя каждое слово. Чиновники слушали его с напряженным вниманием.

 Не могу сказать вам, что это за личность: никогда не имел чести слышать о его превосходительстве...

В слегка дрожавшем голосе Вилькина звучала чуть заметная иропия. Заметив, что некоторые из подчиненных смотрят на него все еще несколько испуганно, он поснешил прибавить:

 Во всяком случае, надеюсь, нам с вами нечего бояться этой перемены: сколько я знаю, кажется, у нас все совершенно исправно...

Чиновники заметно ободрились.

— Николай Иваныч! — осмелился отозваться один из столоначальников, почтительно вставая с места: — когда приедет новый губернатор?

Вилькин пожал плечами.

Право, не могу вам сказать, вероятно, скоро.

На одну минуту в канцелярии водворилось недоумевающее молчание.

 Теперь, господа, я буду вас покорпейше просить, сказал правитель, возвысив голос, - запяться делами как можно усерднее. Хотя я и уверен вполне, что у нас все в порядке, за что с особенным удовольствием считаю долгом благодарить вас теперь же, - все-таки запяться нам пепременно надо. Многие из вас служили здесь при двух губернаторах — и сами видели, как они налегают на первых порах прежде всего на свою канцелярию. Придется заниматься и по вечерам, по крайней мере хоть по левяти часов, Я сам охотнее булу работать вместе с вами. Правла, скучновато оно немного, да ведь что же делать-то, если уж так приходится. Ведь вот вы видите, я и сам с большим бы удовольствием провел сегодиящий вечер где-нибудь в обществе, нежели здесь, а между тем вряд ли мне не придется просидеть тут до самого свету. Главное, надо постараться, госнода, как-нибуль, чтобы по приезде губернатора не осталось у нас на руках ни одной не исполненной бумаги. Чем скорее это следаем, тем лучше, разумеется, и для вас и для меня. Наша общая польза этого требует. Отлохнуть мы еще потом успеем, да, может, к тому времени успеем получить и кос-какие награды. Стало быть, и отдыхать-то будем, как говорится, на лаврах...

Вилькии рассмеялся ласково.

 Затем, вполне надеюсь, что ни в ком из вас не встречу недостатка в усердин...— заключил он, сделав головой один общий ноклон, особенно мильый какой-то, дружеский.
 После этого Николай Иванович оставался еще несколько

после этого инколан иванович оставалси еще нескольк

минут в канцелярии, шутил, дюбезничал со всеми и затем уже отправился в свою правительскую комнату, сказав мимоходом Матьвиевскому, впрочем, не оборачиваясь к нему:

Пожалуйте-ка. Матвей Семеныч, за мной...

Матьвиевский пошел за ним следом. Вилькин сел в кресло, порылся у себя в портфеле, достал оттуда одну из полученных утром бумаг - подал ее столоначальнику и сказал с ласковой улыбочкой:

 Пожалуйста, просмотрите всю эту чепуху и ответьте им так, чтобы они в другой раз не обращались к нам за по-

добными справками...

Матьвиевский поклонился.

 Сегодня прикажете это написать? Н-нет, зачем... Завтра успесте.

Вилькин небрежно зевнул и посмотрел на часы.

Сколько у вас? — спросил он рассеянно столоначаль-

Матьвиевский торопливо вынул свои часы.

- Десять минут десятого, - сказал он. Вот как! Значит, мои убежали вперед: у меня уж почти три четверти десятого. Потрудитесь, пожалуйста, милый (не разб.) Матьвиевский, сказать вашим товарищам, чтоб они без церемонии уходили домой, не задерживались бы мной: я здесь еще долго проработаю сегодня, если только не до утра даже... Да и вам самим уж пора отдохнуть, я вижу.

— Я останусь, если вам будет угодно?

- Н-нет, зачем же... Сделайте одолжение, уходите: я вас не задерживаю больше...

Столоначальник поклонился и хотел илти. Вилькин

влюуг булто вспомнил что-то.

 Да! вот что еще, батюшка, — сказал он поспешно: не в службу, а в дружбу - скажите там в канцелярии, чтоб столоначальники не уносили сегодня с собой ключей от шкафов с делами, и ваш ключ оставьте. Мне, может быть, понадобится какая-нибудь справка от дела, так уж я тут сам и распоряжусь, не беспокоя никого...

Вилькии слегка покраснел.

- Вы их сами запрете, как будете уходить, Николай Иванович? — заметил почтительно столоначальник: — сто-

рожу нашему никак нельзя доверять...

- Что вы! Как можно! Я думаю вот что сделать: я, уходя, запру шкафы, спрячу ключи от них в мой стол, замкиу его, а ключ от стола унесу с собой... Вы завтра приходите пораньше на службу и зайлите ко мне за ключом... Если я буду спать еще — разбулите меня без перемонии... понимаете? не забулете?

Понимаю-с, не забулу.

- Мне кажется, так всего лучше булет следать, как вы пумаете? - Я думаю, что это булет совершенно палежно-с.

 Не может же быть, наконец, чтоб сторож, какой бы он ни был, осмелился слазить в мой стол, когда он замкнут. не правла ли?

Вилькии нервически рассмеялся.

Помилуйте-с!.. — Матьвиевский улыбнулся.

 Ну-с, так вот так, стало быть... Очень вам благоларен. спокойной вам ночи!

Николай Иваныч разущно протянул ему обе руки. Столоначальник ушел от него сияющий.

Оставшись один, Вилькин стал с насторожением прислушиваться к тому, что делается в канцелярии. Там в первую минуту все было тихо, только перья поскрипывали уже не так бойко, как за несколько времени перел этим. Потом мало-помалу стали разлаваться торопливые шаги, послышалось несколько слержанных голосов, кто-то смеялся чему-то, должно быть, какой-нибудь плоской остроте товарища. Затем шаги сделались тише, голоса удалялись, где-то поминутно отворялась дверь со скрином. Наконец совсем все затихло, Вилькин услыхал явственно, как в соседней комнате сторож гасил и уносил свечи со столов.

Он крикнул ему:

- Степан!

Сторож прибежал с полсвечником в руках без свечи.

Васкоблагородие, вы кликали?

Я. Принеси мне стакан холодной воды!

Слушаю, васкоблагородие...

Сторож схолил и принес волу. Вилькии выпил стакан заппом

 Можешь, любезнейший, спать себе теперь. Я сам разбужу тебя, как буду уходить, чтоб запереть за мной дверь. Мие надо здесь еще заняться... - сказал он сторожу.

Слушаю, васкоблагородие.

Ступай!

Сторож медленцо вышел. Вилькин глубоко задумался, смотря ему вслед. В этом разлумьи он просилел по крайней мере полчаса, то бледнея, то краснея; встал потом, прошел через всю опустевшую канцелярию до самой передней. прислушался здесь, спит ли сторож, и вернулся... прямо к шкафу Матьвиевского. Ключ от него торчал тут же, в дверцах. Шкаф был почти до потолка. Вилькин стол к нему подмостил да стул еще, полго что-то рылся в порядочной кучке пыльных дел на самой верхней полке, выбрал себе оттуда какое-то довольно новенькое тощее дело, спустился, привел все в прежний порядок, запер шкаф Матьвиевского, обощел все остальные и их потом запер, взял отобрапное дело под мышку и унес в правительскую комнату. Здесь он прежде всего замкнул ключи от шкафов в свой стол и сам заперся на ключ.

Вилькин не обманул своих подчиненных: он оставался, запершись, в правительской комнате до пяти часов утра. Что творило там «сердце губернии» в продолжении с лишком шести часов — этого пока мы понять не можем. Погадываемся, однако ж, что оно спрятало тайну этой ночи в са-

мый темный уголок своего извилистого дна.

Сторож, светивший Вилькину на лестнице в то время, как тот уходил из канцелярии, заметил только, что у правителя из правого кармана брюк случайно высыпалось несколько очень мелких лоскутков исписанной старой бумаги да что в глазах у него было что-то нехорошее такое, а на лице липа не было.

#### ıv

## Гибериский город волниется

На другой день после этих происшествий в девятом часу утра Матьвиевский, иля на службу, зашел предварительно в квартиру правителя канцелярии. Вилькин еще спал. Столоначальник разбудил его.

 — А! — сказал правитель, потягиваясь, — это вы... Здравствуйте. Что скажете новенького?

- Приказывали вчера зайти за ключом, Николай Иваныч...
- Ах, да! в самом деле... Только куда же я его вчера положил? Посмотрите-ка, пожалуйста, у меня в вицмундире, в кармане; вон он на кресле. Нашли? тут?

- Нашел-с, злесь.

 Извините, батюшка. — сказал небрежно правитель. зевая: — я вас вчера напрасно только побеспокомл: ни один шкаф мне не понадобился... Во всяком случае, очень вам благоларен...

Столоначальник откланялся и ушел.

В этот же самый день губериский город Земельск еще с утра стал обнаруживать какое-то не совсем обыкновенное для него движение. Чиновники особенно торопливо шли на службу; по главной улице то и дело проезжали разнохарактерные жеребцы крупной рысью; полицмейстер Вахрушев раз десять по крайпей мере как угорелый промчался по ней взад-вперед на своей пожарной паре; великосветские губериские барыни, не покушавшиеся до этого времени выезжать раньше двенадцати часов, теперь, несмотря на то, что не было еще почти и одиннадцати, делали уже какие-то суетливые визиты друг к другу; даже мадам Матюнина удостоила на этот раз некоторых счастливцев из земельских смертных узреть божественные красоты ее (не разб.) раньше обычного. В особенности это последнее обстоятельство слишком очевидно свидетельствовало, что губериский город сильно взволновало что-то. А взволновала его, само собой разумеется, все та же министерская весть о безличном пока еще Павле Николаевиче Арсеньеве. Зоркий столичный наблюдатель провинциальных нравов мог бы в этот день по одним только лицам губериских чиновников, смотря по тому. были ли они темпы или светлы, вытянуты или спокойны, составить себе приблизительно безошибочное понятие о степени честности каждого из них. Кто был чище на руку, у того, разумеется, и лицо было светлее; разве только одип Вилькин поставил бы столичного наблюдателя в некоторое затруднение: лицо правителя канцелярии было как будто завещено чем-то, пичего не разберешь.

Весть о назначении нового губернатора, распространившаяся по городу почти с быстротою злектрического тока. весьма различно подействовала на его почтенных граждан. Спокойнее других принял ее управляющий губернией, старичок вице-губернатор, Алексей Петрович Тихомиров, Прочитав еще накапупе присланную к пему Вилькиным мпнистерскую бумагу, он только взлохиул нал ней раз, как бы размышляя о прочности всего земного, а затем, как всегда, не торопясь стал собираться в губериское правление. Тихомиров был в своем роде честнейший и добрейший человек, но до такой степени слабый но характеру, что тот же остряк, губериский прокурор Падерин, чрезвычайно метко окрестил его «бабушкой». Во всю свою многолетнюю службу Алексей Петрович не взял ни одной взятки, мухи, как говорится, с намерением не изобидел, но за то в его управлении губернией или в его непосредственном ведомстве, т. е. в губериском правлении, ловкий чиновник мог смело пользоваться незаконными поборами и обижать кого угодно. Тихомпров был, так сказать, сановник не от мира сего: оп, верию, и во всем хотел видеть только одну светлую сторону, как будто другой, темной, не существовало вовес на свете. Ивлилась, например, к нему какам-инбудь старушика-мещанка с жалобой на притеспения частного пристава, — вицегубернатор ангельски терпеливо ее выслушивал, негодовал даже на частного за его незакопные поступки с нею, сочувствению повторял во все продолжение се слезливого рассказа:

 Н-да... как же можно притеспять... круглую сироту притеспять... п-да... Это безбожно... п-да... Притеспять нико-

го не следует... Я этого не терплю... и-да!

Успоковини по возможности старуху, он вемедленно посылал за безбожным частным приставом. Тот, как водится, сейчае же выявлея, вняко клапялся, выслушивал негодующие речи начальника и, выяздав удобири паузу, представлял, разумеется, все дела в том свете, какой был для него более выгоден, уверяя его высокородие, что просительница известив всему городу по своим беспрестанным ложным (не разб.) на начальство, что она не хочет исполнять его законных требований, будто бы пагрублял даже самому полицмейстеру, и проч., и проч., и проч. В цце-губернатор и его также ангельски терпеливо выслушивал—и ему также сочувствовал во все время фальшивого рассказа:

Н-да... за что же грубить... чиновнику... при отправлении его обязапностей грубить... п-да... законы надобно

исполнять... Я этого не потерплю... и-да!

На другое утро старуха опять вкаялась. Вице-туберпатор горячо напускался на нее за ложный внаят, трогательно упрекал в грубости, говория, что грубить никому не следует, что он этого не нотернит, и отсылал старуху домой им с чем или, убедивниксь спова в справедливости ее просыбы, опять посылал за частным приставом, опять горячо распекал его, а дело все-таки кончалось (не разб.) смешной кукольной комедией, ни в пользу старухи, ни в ущерб интересам полицив. Впрочем, при корошем тубернаторе Тихомпров, руководимый им во всем, по своей неподкупной честности, мог быть очень полезен на своем месте.

Перейдем теперь к другим чиповным лицам. Некоторые из них, как губериский прокурор, например, приняли роковую министерскую весть как-то двусмыслению, не то спокойно, не то тревожно. Падерии, которого встретил на улице Матюнии, бесцеремонно прозванный им за глаза «матюхой» ради его правственной мужиковатости, ответия. на поздравление председателя казенной (не разб.) «с новым губернатором», по обыкновению, остротой:

— Поверьте мне, многоуважаемый Гаврила Павлыч, сказал он с чуть заметным разлражением в голосс:— «ничто

не ново под луной...».

Но у Гаврилы Павлыча эта острота, при настоящем обстоятельстве, даже и улыбки на лице не вызвала, хотя во всякое другое время он наверно не пропустил бы ее без смеха. За Матюниным, как говорили злые языки, водился, между прочим, один очень скандалезный грешок. Желая как можно больше извлечь выгол из своей службы, он пикому не давал никакого места ладом, хотя бы даже это было место помощимка столопачальника, а с пругой стороны, чтобы не обижать чиновников и чтоб они не взлумали с ним торговаться, пазначил у себя в казенной налате раз навсегда таксу. Чиновник его ведомства, аккуратно каждый год уплачивающий председателю по этой таксе, был уверен. что продержится на своем месте, если не до окончания века. то во всяком случае до конца службы Матюнина в председательской должности. Такса эта имела в городе огромную популярность, и нет пичего мудреного, что Гаврила Павдыч не без тревоги узнал о назначении нового губернатора, хоти непосредственно и не был подчинен ему: всякое случастся... Но особенно нало было вилеть в этот лень полинмейстера: армии полнолковник просто был сам не свой. Он с самого утра неистово гремел саблей, как угорелая кошка раз по лесяти совался на глаза то своим ближайшим полчиненным, то начальству, то частным влиятельным лицам в губернии; к генеральше Столбовой заезжал по крайпей мере четыре раза, а жену частного пристава второй, самой доходной части города — ту так он просто чуть с пог не сшиб, встретившись с ней в полутемных сенях квартиры частного. Полъезжая к общей горолской управе. Вахрушев как-то особенно неприязненно кисло посмотрел на старую, нелавпо падломленную сильным ветром березу, которую пока еще не успели срубить и которая теперь, качаясь от осепнего ветра, жалобио скрипела, булто причитала, кланяясь армии полнолковнику:

«Так и так, дескать, ваше высокоблагородие... Стояла я на сем месте, росла ровно тридцать лет и три года; видела я на своем меску и нережила шестерых губернаторов; да вот, видно, не пережить мне седьмого: падломил меня злобный вихрь буйный... Ох, знать, смерть моя пришла, смерть пришла— последний час!»

Полицмейстер даже плюнул, проходя мимо березы, и тут

же отдал приказание квартальному срубить ее немедленно: «потому-де, что она только портит (не разб.) вид общей городской управы, а пользы-ле от нес никакой, как от козда ни молока, ни шерсти». С поллия полицейские соллаты шныряди по всему городу, требуя, но приказанию подицмейстера, от помохозяев, чтобы они распорядились как можно поскорее и как можно чище вымести улицу, выполоть траву около тротуаров и проч. Вообще, в этот и на другой день. особливо по присутственным местам, в губериском городе все мылось и чистилось. Но как ни сустился полицмейстер, все-таки гораздо больше всех, после Вилькина, разумеется, был встревожен только что возвратившийся в это утро старший чиновник особых поручений при губернаторе Александр Александрыч Малюга. Он как только узнал в чем дело, так сейчас же и (не разб.), бледный как ясень, даже не неременив дорожного платья, к Вилькину в канцелярию. Александр Александрыч вошел туда в таком расстроенном виде, что чиновники даже переглянулись. Николай Иванович злесь? — залыхаясь спросил он

 Николай Иванович здесь? — задыхаяся у кого-то из них

Давно уже-с, — ответили ему.

Малюга чуть не бегом прошел в правительскую комнату. Вилькин был весь погружен в дела, которых лежала перед ним огромная куча

 - Что это вы, как будто с пожару откуда-нибудь? сказал с неудовольствием правитель, пристально взгляпув на неожиданного посетителя, и нехотя полал ему руку.

Старый чиновник особых поручений несколько минут

переводил дух.

натор наш сменен, а на его место назначен кто-то другой?...

— Совершенно правда-с...— ответил правитель с убий-

ственной холодностью.

Малюга потерялся.

Кто же назначен к нам? — спросил он с лихорадочной

дрожью, не замечая, как странно его принимают.

 Действительный — статский — советник — Павел — Николаевич — Арсеньев-с...— с тою же убийственной холодностью пояснил правитель.

Малюга позеленел пуще прежнего.

Но, Николай Иваныч... как же это?.. что же это?
 Правитель плечами пожал.

- Право, я не понимаю, о чем вы говорите...

- Па новый-то губернатор... что это такое?
- Как что-с? Очень просто: назначен министром... - Извините, я еще не могу опомниться от этой прокля-
- той новости... - Говорите, пожалуйста, тише: ведь вы не у меня в
- квартире! довольно строго заметил Николай Иваныч старшему чиновинку особых поручений.

Малюга от удивления попизил голос.

- Николай Иваныч... по... что же мы с вами булем теперь делать?.. — спросил он, разводя руками, — что нам делать, скажите?
- Как что-с? Я думаю, как всегда, будем заниматься каждый своим делом... — обрезал его правитель,
- Па ведь не до шуток тенерь нам с вами: ведь это, значит, умирать заживо приходится! — заметил Александр Александрыч жалобно.
  - Не знаю-с, как вы, а я не имею к этому ни малейшей наклоппости... — сказал Вилькии с хололиой насмешкой.
- Да что же это паконец такое? Вы меня дурачите, кажется, что ли, Николай Иваныч? заговорил Малюга. пачиная терять всякое терпение от такого неслыханного равнодушия правителя к общим их интересам,
- Я ничего решительно не хочу-с, кроме того, чтоб вы оставили меня поскорее в покое-с с ващими пустыми вопросами: я стр-а-шио занят-с в настоящую минуту.

Малюга вспыхнул.

- Как пустыми вопросами? Какими пустыми вопросами? Наше общее дело, в котором мы оба с вами замещапы, — по-вашему, пустые вопросы? Что вы это, Николай Ивапыч! Что с вами? в уме ли вы?
- Я уже имел честь заявить вам-с, что со мной ничего ровно не случилось. Кроме того, что я запят страшно, а что с вами делается — это не мое дело-с. Оставьте меня, прошу вас, в покое: мне некогла-с...
  - Но ведь мы оба замещаны...
  - Я ни во что не замешан-с, уверяю вас...

Малюга еще больше вспыхнул и вытянулся во весь свой высокий рост.

 Да ведь это уже с вашей стороны... наглость! сказал он, весь дрожа: - вель это, я вам скажу, подл...

Вилькин так быстро вскочил с кресла, что даже не дал ему закончить фразу. Он тоже во весь рост выпрямился.

 Извольте сейчас выйти вои, господин Малюга! сказал правитель звонко: - иначе я вас прикажу сторожу вывести.

Старший чиновник особых поручений не на шутку струсил: он Вилькина хорошо знал.

 Надеюсь еще с вами встретиться не один раз! сказал Малюга, весь дрожа от злости, низко поклонился и вышел

 Вон, мальчишка! — сквозь зубы проговорил ему вслед побледневший Вилькии.

Несколько минут он просидел ненодвижно, как бы сверяясь с мыслями, потом подошел к двери в канцелярию и звонко, отчетливо позвал:

Г. Матьвиевский! Пожалуйте ко мне...

Столоначальник в ту же минуту явился.

 Потрудитесь довести по сведения гг. столоначальников. — сказал ему правитель чрезвычайно серьезно: — если г. чиновник особых поручений Малюга будет просить у когонибудь из них какое бы то ни было дело для справок, хотя бы даже под его расписку, пусть они ни под каким видом не исполнят его просьбы без моего личного дозволения. Если случай такой представится, пусть потрудится прежде доложить мне-с. Слышите?

Слышу-с.

 Я имею весьма серьезные причины не доверять г. Малюге. Сейчас только что он мне сделал здесь маленькую сцену такого рода, что я не могу, хотя бы и желал, не считать его чиновником подозрительным. Это между нами-с, разумеется. Да вы, может быть, и сами кое-что слышали оттуда, из канцелярии: он так громко говорил?

Нет-с, у нас ничего не было слышно.

 Я имею весьма серьезные причины на это распоряжение понимаете?

Совершенно понимаю-с.

 Так следайте же ододжение, передайте там... Столоначальник поклонился и хотел идти. Правитель

остановил его рукой.

 Постойте, батющка, — на один вопрос... Ну, как у нас дела, подвигаются?

 Работа просто кипит-с, Николай Иваныч. Послезавтра, я думаю-с, ни одной бумаги ни у кого на руках не останется-с.

 Я, право, не знаю, как мне вас благодарить, милый мой (не разб.) Матьвиевский: вы у меня просто правая рука. За это пока вот вам - мои обе...

Правитель протянул столоначальнику обе руки. Матьвиевский и на этот раз ушел от него сияющий.

Вилькин опять весь погрузился в дело. Но в эту самую

минуту, когда весь город лихорадочно волновался, передавал впоныхах из уст в уста министерскую новость, мог какой-нибудь сердцевед (не разб.) заглянуть в душу правителя и в то же время взглянуть на него самого, как всегда изящный, снокойно, даже с легкой насмещкой на губах занимающийся своими делами,— такой сердцевед невольно остановился бы перед ним и падолго задумался бы над полезным характером этого страниюто человека.

Но вряд ли бы Вилькин позволил кому-нибудь в эту минуту заглянуть в свою душу...

нуту загляпуть в свою душу..

#### v

## Вечер у мадам Матюниной

Прошло дил три. В это время губериский город успел освоиться мало-помалу с мыслью о назначении пового губериатора и толковал об этом уже довольно спокойно, тепа свое воображение всевозможными и по большей части пелепыми догадками о человеке, которого в глаза инкогда не видели. Павла Николаевича Арсеньева почему-то ожида-

ли в Земельск не раньше, как педели через две.

Была пятница — приемпый день у мадам Матюниной. В этот вечер у нее в маленькой гостиной собралось немногочисленное, но зато самое избранное и короткое общество. Несмотоя на это, однако ж. общий разговор как-то не клеился... Сама хозяйка, полулежа на подушке дивана, разодетая «небеспо-невинпо»,— как выразился о ней потихоньку быв-ший тут же Падерин своей хорошенькой соседке, дочери председателя уголовной полиции, м-ль Спарской, — томно передавала полулежавшей с ней рядом на диване генеральше Столбовой свои сладкие воспоминания о Петербурге вообще и об итальянской опере в особенности. Армии подполковник Вахрушев играл в шахматы с управляющим губернией, поминутно делая самые непростительные ошибки, так что вице-губернатор, страстный игрок, несколько раз уже выходил из себя, не прощая ему ни одного промаха. Вице-губернаторша, очень молодая и очень ограниченного ума дама, с жаром доказывала прокурорше, также очень молодой еще, по тем не менее весьма развитой женщине, что так называемая «змансипания», право, пе поведет ни к чему хорошему, что и без нее, без зтой что-то уж очень мудреной «эмансипации», как она выразилась, честная женщина, строго исполняющая свои обязанности, всегда будет совершенно счастлива, и что, наконец, все эти вопиющие семейные сцены, которые так любят описывать современные литераторы, — чистая выдумка — читать иногда совестно. Вице-губернаторша, очевидно, разделяла розовый взгляд на вещи своего почтенного супруга. Палерина спорила с ней слегка, как обыкповенно спорят, когда не надеются, чтобы нас когла-нибуль попяди. Хозяни в уголку толковал вполголоса со стариком Снарским о каком-то весьма запутанном уголовном деле. В отдалении от всех молча курил сигару доктор медицины из евреев (не разб.) Васильевич Ангерман — бледный и серьезный молодой человек — брюнет, красавец собой, с лицом в высшей степени благоролным и симпатичным, так что хорошему человеку пельзя было не полюбить эту личность с первого взгляда. Ангерман кончил свое образование в Перптском университете, постоянно следил за наукой, выписывал множество книг, ездил на два года за границу, теперь весьма справедливо считался по искусству первым доктором в губернии, будучи в то же время и инспектором врачебной управы. Он был утомлен и (не разб.) оставался еще в этой гостиной только из приличия.

Малецький Коля Матюнин весело возился на ковре у его ног с левряшкой.

Был час десятый в исходе. Общество решительно пе лагао, чем прогнать налеаванную на него смертельную скуку, М-ль. Спарская попыталась было что-то спеть с Падериным у рояли, по это пе удалось им обоим: нбо, как оказалось, были не в голосе. Вяще-тубернатор, осторожно зевнув раза четыре, объявыя Вахрушеву, что играет с ним последнюю партию. Генеральша Сголбова стала ни с того ни с есто маловаться хозяйке на внезаниую головную боль и надеялась, что не будет на нее в претенящи, если она так скоро оставит такое прилячное общество. Словом, опустение гогиной предстоило неминуемо. Вдруг в передней раздалася звоном

 Н-да... Кто бы это мог быть... н-да? — сказал машипально управляющий губернией, осторожно отступая

конем.
— О, это непременно м-р Вилькин! — заметила хозяйка, оживляясь: — держу пари, что он...

И я тоже, — подтвердила генеральша Столбова.

В самом деле, в гостиную (не разб.) вошел Вилькин. Мы бы его не узнали теперь сразу. Николай Иванич смотрел таким бойким светским человеком, таким веселым, что просто чудо. На лице его не было не только той озабоченности, какую, особенно в последнее время, привыкли видеть на нем в капислории его подчивениые, даже будто легкий румянец играл у него на щеках. Избранное общество м-м Матюниной напустилось на Вилькина разом, как рыба на червячка: его просто закидали вопросами.

Что так поздно, Николай Иваныч? — говорила томно

хозяйка.

 Что нового, Николай Иваныч? — спрашивала Столбова, у которой, как видно было, внезапная головная боль прошла.

— Николай Иваныч, вы нас совсем забыли... Не грех ли вам (не разб.),— закричала м-ль Снарская звонко:— (не

разб.) взялся...

— Николай Иваныч в последнее время даже как будто похудел от усиленной работы...— замечал в свою очередь ее папенька, отрываясь от интересного разговора с Матюниным. — Безбожно так нескромно вести себя. Николай Ива-

пыч! — уверяла вице-губернаторша.

 — Н-да... это безбожно... н-да... – сказал весь занятый шахматами судья.

«Клюет». — подумал Падерин, нотому что вдруг почему-

то пришло в голову это сравнение.

Очевидно, общество несколько стеснялось в присутствии угобернии». Вилькии едва успевал отвечать на все эти вопросы, на замечания, дружески здороваясь со всеми. Он, заметно было, чувствовал себя здесь как дома, даже с вицегуберпатором поздоровался очень фамильярно, только Антерман раскланялся с ним, по обыкновению, молча и холодно-вежливо.

— Решительно шичего-с пового, — заговорил наконец было правитель, покойно располагаясь в порожнем кресле. — Ах, виноват-с, впрочем: есть одна малешькая новость... Говорить не ручаюсь, однако ж я сам не был — что вчера, после представления Мантаупа, наш достольобеваны градоначальник торговал у него пресловутую бутылку, ту самую, из которой явится какое угодно выпо по требованию почтеннейшей публики; дорого заломил, бестия Мантауп, так и не сошлись, а все еще, говорят, продолжают торговаться.

Вилькии звоимо засмеялся, лукаво поглядев на полицмейстера. Тот слегка покраснел от этой неожиданию выходки. Общество громко хохотало. Дело в том, что армин подполковник смертельно любил горячительные напитки и редкий день не был иля к вчееру.

«Странный этот господин Вилькин! — подумал (не разб.), вглядываясь в него. Ангерман:— смеется, острит, как не бывало; а ведь я думаю, на душе у этого господина черт зпает что тенерь происходит... Вот они наши, неведомые миру, Наполеончики III-и!»

В эту самую минуту в передней онять раздался звонок. Кто-то позвонил отрывието и нетерпеливо. Гости в недоумении переглянулись. По удивленному лицу хозяйки заметно было, что она никого не ждала больше.

 Г. полицмейстера спрашивают, — доложил лакей, суетливо появляясь в дверях передней.

 Н-да... Кто же спрашивает... п-да...— полюбонытствовал управляющий губериней, педовольный, что у пего отнимают противника в самый интересный момент сражения.

 Полицейский солдат-с говорит, что губернатор ириехал-с!

Общество так и остолбенело от изуалении. Даже шикто, кроме Ангермана, не заметил, как покоробило на одно миновение Вилькина от этой внезанной вести. Вахрушев первый опоминален и так быегро и неловко вскочил со стула, что чуть не поставил верх диом шахматиой доски: шашки так и покатились по ней, толкаясь и разговаривам... Схватив фуралкку, оп, как-то сосбению выразительно посмотрев на всех и не проствящись ни с кем, опрометью кинулся в передиюю. Падерии торопанво вышел за ним.

 Приезжайте оттуда сюда, — сказал губериский прокурор полицмейстеру, догнав его уже у подъезда: — вы нам расскажете...

Вахрушев только головой мотнул и помчался во всю прыть к Московской заставе.

Вилькин тоже было приподпялся с места. С полминуты оп, казалось, колебался, раздумывая: не поехать ли и ему с полицмейстером? Потом гордо обвел глазами гостиную и остался.

 Градопачальник-то наш бедный как струсия! детски-звонко расхохотался правитель, лукаво подмигнув говорившему в эту минуту Падерину. — Я даже побледног было за него, как он с места-то воспринул: так вот, думаю, и раскроит себе где-нибудь в дверях лоб...

— А вы, Николай Иваныч, так ус хлаблый! — наивно заметил Вилькину Коля Матюнин, весело карабкаясь к нему на колени.

 Разумеется, — ответил правитель, слегка покрасиев, засмеялся и потренал Колю несколько раз по щеке.

 Н-да!...— произнес протяжно и как-то особенно торжественно вице-губернатор, тяжело поднимаясь с места. Он сейчас же после этого стал собираться домой, дружелюбно простился со всеми и уехал, сославшись на бессонницу прошедшей ночи и пообещав жене прислать за ней через полчаса карету. Вслед за Тихомировым откланялся и Ангерман, которого, по-видимому, очень мало занимал нечаянный приезд нового губернатора. С отъездом их общество мадам Матюниной стало как будто легче, разговор тотчас же перешел на известную всем занимавшую в эту минуту тему, и предположениям и догадкам конца не было. Вилькин управлял этим живым оркестром, как самый ловкий капельмейстер; тем не менее во всем, что здесь говорилось, не было и сотой доли правды; прозорливость на этот раз положительно изменила правителю, хоть он и не отступил ни на минуту от своей роди — столько же равнодушного и остроумного собеседника. Большинство желало не ранее как через час удовлетворить свое крайнее любопытство, по не прошло и четверти часа, как вернулся подполковник Вахрушев. Он был смушен, растерян и рассержен до последней крайности. Никогда не (не разб.) и не устававший даже во время самой суетливой беготни пожара, полицмейстер на этот раз был почти весь мокрый от пота и едва переводил дух, как будто его там, у Московской заставы, закутали в дюжину енотовых шуб, с которыми он и добежал без отдыха до подъезда Матюниных.

 Ну, как? Ну, что? Что это за личность? — посыпались на пего со всех сторон вопросы.

Рассказывайте же скорее, а то простынет... — сострил

Падерин. Бывший подполковник только отпыхивался на всех, как

кипящий самовар, и поминутно утирал себе платком лоб. Это черт знает что такое! я вам скажу... – выговорил он наконец, приходя в себя и садясь на кресло: - это не

губернатор, а просто... мальчишка какой-то... — Что вы??

— Неужели?

 Ей-богу! Представьте... Я подъехал как раз к тому времени, как переправили его тарантас...

 Разве он в тарантасе, а не в карете? — перебила геневальна Столбова.

Но Вахрушев не нашелся ничего ей ответить на это. - Смотрю, - продолжал оп: - сидят рядом две мо-

лоленькие рожины - одну от другой не отличинь скоро; только вся и разница в том, что у одного крошечные черные бакенбарды, а у другого совершенно голо, - извольте различить, который тут губернатор!..

- Ну, и что же? спросил Вилькин расхохотавшись.
- Да что же! нечего делать, думаю, подойду наудачу к бакенбардам: подошел, отрекомендовался и отрапортовал. Действительно, оказалось, что с бакенбардами — губернатор. Сперва он, знаете, и ноказался было мне так себе, ничего, как и следует: поклонился вежливо и руку мне подал. -Очень рад, говорит, с вами познакомиться, г. полицмейстер, и очень вам благодарен за вашу любезную предупредительность... – А потом и хватил: – не имею, говорит, только права в настоящую минуту принять от вас рапорта, так как не вступил еще в должность... - Каков гусь?

Вот осел-то, должно быть... — заметил вскользь Виль-

кин, весело потирая себе руки.

- Потрудитесь, говорит, дать мне полицейского солдата, чтобы он указал мне мою квартиру. - Я говорю: я сам провожу ваше превосходительство. — О, нет! — говорит, зачем же вам беспоконться напрасно, когда это может сделать так же хорошо и один из ваших полицейских солдат.-Я, знаете, заметил было ему, разумеется, из приличия больше: это, говорю, не такой труд, ваше превосходительство... уж позвольте мне самому проводить вас. - У вас, говорит. г. полицмейстер, и без меня не мало обязанностей, и потому я еще раз вас попрошу дать мне только солдата. - Ну, что же мне, скажите, было делать после этого! Не насильно же провожать его! Посадить к нему своего казака на козлы: если, думаю, это общество тебе больше нравится, так это уж твое дело, а не мое...

Так и расстались? — насмещливо спросила госножа

Матюнина.

- Нет, знаете, я все-таки спросил для виду: не будет ли, говорю, каких приказаний, ваше превосходительство? -Сегодня говорит, никаких-с; завтра — может быть. Я уже вам сказал, говорит, что пока не имею на это и права; во всяком случае, говорит, прошу вас не беспокоиться — не являться ко мне покуда: вам будет дано знать в свое время. — И уехал. Каков губернатор, а? Я вам говорю: молокосос просто!

 В самом деле, он очень молод? — спросила Матюнина, кокетливо щурясь.

— Как вам сказать? По-моему, ей-богу, ему еще и тридцати пяти нету...

 Ну, это вам на старости лет так показалось... – снова сострил Падерин.

- Да уверяю же вас, - с жаром возразил подполковник: - я еще ни разу ни одного губернатора не видал таким

мальчишкой; я уж, слава богу, не мало-мальски их видал в разное время.

 Что он, недурен собой? — снова спросила козяйка, еще кокетливее пришуриваясь.

Да так себе, смазливенький...

 Непременно на той неделе даю для него бал, — сказала геперальша Столбова.

«Как бы мие это устроить прежде тебя?» — подумала мадам Матюнина, но не сказала почему-то этого вслух, а только возразила:

— Стоит ли еще...

 Что же это за господин с ним приехал, не знаете? спросил Вилькии.

 Возможно, привез с собой служить какого-нибудь маменькиного сынка. а впрочем — не знаю.

 Может быть, это просто его камердинер, а вы его со страху за чиновника припяли?... сострил еще раз губерн-

ский прокурор. Вахрушев покраснел.
— Ну вот еще: камердинер с кокардой! — сказал он,

закуривая папироску.
— Бывает-с,— подтвердил Вилькин, трепля его по

плечу.

— Да что вы толкуете, Николай Иваныч! — вспылил немпожко армии подполковник: — когда прислуга прибыла сейчас же вслед за ним в отдельном экипаже; вероятно,

повар, лакей и горничная.

— Как горничная? — Разве он женат? — Где же сама-то

губернаторша? - Может быть, она в Петербурге осталась

или за границей? — заговорили дамы все разом. — Все может статься с человеком...— смеясь, заметил Падерин.

— Не думаю, чтоб он был женат,— сказал Вахрушев, делая кислую гримасу:— в его годы порядочные люди в Петербурге не женятся; а впрочем— на лице не написано, заключил оп. пожимая плечами.

А горничная что значит? Или какая там с пим женщина

приехала? — спросила генеральша Столбова.
— Это экономка, должно быть, — сообразил старик Снар-

ский, имевший непреодолимую наклонность к экономкам вообще.

— Нет ничего мудреного, что и горничная...— сказал со

сладенькой улыбкой Матюнин, имевший, в свою очередь, большое расположение к горинчным своей супруги.

— Фи! Горничная у холостого человека! — сгримасничала хозяйка.

- Бывает-с и это... успоконл Вилькин дамское любопытство.
- Его превосходительство, может быть, любит, чтоб ему на ночь пятки чесали...— сострил в последний раз в этот вечер Падерин.

 Не в тех еще он летах... смеясь, поддержал его Вахрушев.

Мужчины бесцеремонно расхохотались; дамы улыбались только, слегка покраснев. В эту минуту доложили, что казак, провожавший губернатора, спрашивает г. полицмейстера. Вахрушев было вскочил.

 Позови его сюда! — распорядилась хозяйка, обращаясь к докладывавшему дакею.

Череа минуту вошел казак. Сему краброму вонну, вероятно, очень редко случалось бывать в изящной, ярко освещенной лампами гостиной и особенно объясваться с таким обществом, где, по его мневию, все, не исключая и дам, были еквасшим начальством» с от бедный, так разметалон на паркете, что, не в силах будучи отыскать сразу глааами свое еближайшее начальством, водыт голько носом во все стороны, как будто надеялся в эту минуту только на одно обопиние.

- Ну, что? проводил? обрадовал его Вахрушев своим басом.
  - Проводил, васкородие.
- Куда же ты его проводил? спросила мадам Матюнина.
  - До крыльца, васкородие.
- А не знаешь, какая с ним приехала женщина? полюбопытствовала Столбова.
  - Горнишная, васкородие.
  - Горничная?
  - Точно так-с, васкородие.
- Ну, а этот, что с губернатором вместе сидел не знаешь, кто такой? — вставила свое словечко мадмуазель Снарская.
  - Не могу знать, васкородие.
  - Ничего не приказывал? спросил Вахрушев.
  - Никак нет-с, васкородие.
  - Как же ты, братец, не узнал...
     Старадся, васкородие: не сказывают.
  - Кто не сказывает?
    - Енаральский камельдинер, васкородие.
- А что, как тебе показалось сердитый новый губер-патор? спросила Падерина.

- Никак нет-с, васкородие: полтинник на водку пожаловали.
  - Как?! Дал полтинник?
  - Точно так-с, васкородие.
  - Сам дал?
  - Своими руками, васкородие.
  - Ты взял? спросил Вахрушев, нахмурясь. Не брал, васкородие: приказали.
  - Что ж говорит?

  - Выпей, говорят, васкородие, за мое здоровье.

 Я вам говорил, господа, что... мальчишка, — хотел было сказать в горячности армии подполковник, но вспомиил о казаке и невольно прикусил язык.

А жандарм там? — спросил он только.

- Поставлен, васкородие. Отпустили: до завтрева, сказали, не нало.

Хорошо, ступай.

Короткие официальные ответы казака произвели почемуто весьма дурное впечатление на Вилькина, между тем как остальное общество, в том числе и сам Вахрушев, осталось ими почти довольно; так что, когда гости мадам Матюниной, исчернав до конца насущную тему, стали сейчас же после ужина разъезжаться домой, - правитель канцелярин, садясь на свою пролетку, заметил вскользь армии подполковинку, как будто шутя, по тем не менее чрезвычайно колко:

 А вы у нас, однако ж. плохой градоначальник: не знаете, кто к вам в город въезжает! - Пошел!

И не сказал больше ни слова: закугался и усхал.

#### VΙ

# Глава губернии и «сердие губернии»

На другой день утром, в одиннадцать часов, Вилькин отправился представляться новому губернатору. Жандарм доложил ему в передней, что его превосходительство «лавио уже встали». Войдя в приемную залу, Николай Иваныч сраау заметил у окна «тощую фигурку среднего роста в коротенькой визитке», как рассказывал он в тот же день за обедом остряку Падерину, «Фигурка стояла к нему спиной и внимательно записывала что-то в памятную книжку, не замечая его прихода. Правитель принял ее за того «маменькиного сынка», которого, по вчеращией догалке полицмейстера. «привез с собой служить» новый губернатор. Постояв минут пять в простом ожидании, Николай Иваныч самым утонченным образом обратился к «фигурке»;

Позвольте узнать... извините... могу я видеть его превосходительство?

«Фигурка» быстро обернулась и, увидав перед собой изящиого чиновника во всей форме, слегка поклонилась и тихо выговорила:

Я губернатор. Что вам угодно?

«Тебя, действительно, надо сказываться, что никак не примешь за губернатора»,— с досадою мелькнуло в голове правителя,— и он отрекомендовался.

 — Ах, извините и меня... я еще не одет. Прошу покорно в мой кабинет пожаловать: я сию минуту... — сказал губер-

патор светски-любезно.

Он быстро прошел через кабипет в уборную. Николай Иваныч остался в кабинете. Воспользуемся отсутствием его превосходительства, чтоб сказать два слова о его наружности. Вилькии был не совсем прав в своем мгновенном приговоре. Павел Николаевич Арсеньев хоть был, точно, немного сухощав, но зато вся фигура его была изящна; и хотя, действительно, в его лице не замечалось никакого «губернаторства», тем не менее это бледное и умное лицо с выразительными темными глазами было чрезвычайно строго и солидно. К этому серьезному лицу очень хорошо шли небольшие черные бакенбарды, замеченные вчера полицмейстером и не усмотренные сеголня правителем при входе: они так близко сходились у подбородка, что с первого взгляла можно было полумать. что новый губернатор носит бороду. Как бы то ни было, Вахрушев был отчасти прав, сказав, что для губернатора он еще очень молод: ему было, точно, только тридцать два года, непривычному глазу он казался и еще моложе; но (не разб.) знаток человеческого лица, привыкший читать в выражении глаз и в удыбке, невольно сказал бы, что его превосходительство по жизненной опытности гораздо старше своих лет.

 Очень рад познакомиться с вами, г. Вилькии, сказал губернатор, входи в вициундире и здороватсь с правителем рукой.— Садитесь, пожадуйста,— добавил он и с безукоризненной вежливостью придвинул ему кресло.

«Тонкая, должно быть, ты штука!» — подумал Вилькин, развязно садясь.

 Ваше превосходительство, вероятно, изволите очень устать с дороги? — спросил он вкрадчиво.  О, ничуть! Я не избалован на этот счет; но я не предполагал сегодня видеть у себя кого-нибудь...

В таком случае извините и позвольте мне в другой раз иметь честь... — сказал Вилькин и хотел встать.

Губернатор любезно его удержал.

Сатирическому уму Вилькина предстояла отличивая пища: пикто лучше его не мог бы обрисовать земельское общество: но приготовившись еще с вечера к тому, что повый губернатор с первого слова заговорит с ним о делах, правитель капцеларии не был расположен в настоящую минуту к какому бы то ии было постороннему разговору. Такое начало порядочно озадачило его, хотя и весьма приятию.

 Наше общество, ваше превосходительство, сказал он только: не представляет, по моему личному мнению, исключения из других губериских обществ.

Однако ж? — настаивал небрежно губернатор.

Вилькин сейчас же смекнул, что отделаться после этого общими местами будет не совсем ловко, и слегка обрисовал тот избранный кружок, в котором постоянно вращался сам. Надо отдать справедливость Николаю Иванычу. Оп слелал это мастерски, как великий художник, который, не желая лишить вас полностью наслаждения картиной и желая в то же время хоть сколько-нибуль познакомить вас с ней, набрасывает вам на лоскутке бумаги хотя и смело, но только намеком ее главные черты. Некоторые из них были подмечены так тонко и верно, что, слушая правителя своей канцелярии, губернатор не мог удержаться несколько раз от невольной улыбки. Разговор поддерживался таким образом. по крайней мере, минут десять, а о делах не было и помину: так что другой, на манер Вилькина, мог бы уже и забыть в это время, у кого он сидит; только когда Николай Иваныч совершенно закончил свой мастерский очерк, губернатор спросил его, и то как будто мимоходом, как спрашивают иногла о какой-нибуль не очень важной веши:

Скажите, пожалуйста: губерния сильно запущена?
 Правитель очнулся в ту же минуту, но, как говорится, не моогнул ни одним глазом.

Сколько я знаю, ваше превосходительство, — напротив... — ответил он не торопясь.

- Однако ж, продолжал губернатор спокойно: министр очень недоволен прежним губернатором.
- Йо крайней мере у нас еще очень недавно-с получена официальная благодарность его высокопревосходительства, — заметил Вилькин невозмутимо.
  - За что-с?
  - Трех (не разб.) недоимка была пополнена-с.
  - Да, но это ничего не значит...
- Может быть, ваше превосходительство, на мнение его высокопревосходительства влияли какие-нибудь ложные слухи...
  - Вы думаете?
- Тем более, ваше превосходительство, что здешний предводитель дворянства находился в постоянной оппозиции к бывшему губернатору.

Губернатор подумал с минуту.

- Во всяком случае, министр имел, вероятно, очень серьезные основания, если удалил его от должности, — сказал он, пристально смотря на Вилькина.
- Может быть, ваше превосходительство, эти основания не касались целой губернии...
- Вы хотите сказать, что главную роль играло здесь злоупотребление одного лица? — быстро спросил губернатор.

Правитель скромно промолчал.

- Стало быть, вы полагаете, спросил снова губернатор, мне незачем особенно торопиться на ревизию?
  - Мне кажется, ваше превосходительство.

Губернатор встал.

- Не смею вас удерживать дольше... сказал оп с изящностью и любезпостью Вилькипу, который встал вслед за ним.
- Угодно будет вашему превосходительству сделать теперь же какие-нибудь распоряжения по капцелярии? спросил самым почтительным тоном Николай Иваныч.
- Да. Во-первых, я попрошу вас, г. правитель, распорядиться приготовить мне немедленно бумату о моем вступлении в должность, чтоб завтра с утра я уже мог воспользоваться ее силой. Потрудитесь прислать мне ее подписать... коть через два часа, если пе успечете раньше. Во-вторых, я буду просить вас не делать мне пока общего доклада: я желаю прежде всего ознакомиться немпого с (не разб.) сослуживщами по канцелярии, и потому вместо вас пусть на время сами столоизчальники докладывают мне сведения, каждый по своему столу отдельню.

Вилькин поклопился. «Не терпится с непривычки!» — подумал он насмешливо.

Кажется, все. — сказал губернатор, полумав.

Когда угодпо будет вашему превосходительству назначить прием остальных чиновников города? — спросил правитель еще почтительнее.

 Завтра, в час, я весь к их услугам, чиновники могут не стеснять себя мундиром, если это им будет угодно.

И губернатор вежливо раскланялся с Вилькиным. В передпей Николай Иванович встретился с Тихомировым, о котором ношли уже докладывать. «Премяленький мальчик!» — успел только шеппуть ему

на ухо правитель.

— Н-да... и прекрасно!— ответил ему так же тихо старый

 Н-да... и прекрасно! — ответил ему так же тихо старыі добряк, покашливая.

Вилькин прошел в канцелярию. Все заметили, что он был в отличном расположении духа. Действительно, правитель был доволен на первый раз «тощей фигуркой».

В этот же день губерпатор приехал запросто к вице-губерпатору, просидел у него весь вечер и положительно обворожил изящной простотой своего обращения хозяниа и хозийку.

#### vII

# Первый доклад у нового губернатора

Не легко малепькому чиновнику являться в первый раз па глаза к новому начальническому лицу, особенно когда это повое лицо — сам губернатор. Не легко было это следать и Матьвиевскому, когла на третий день приезда его превосходительства пришлось ему первому нести к подписанию два-три (не разб.) доклада в одиннадцать часов утра. Позаимствовавшись кое-какими светскими манерами у своего образца и непосредственного начальника, молоденький столопачальник начал живее чувствовать всю их нелостаточность в пастоящую минуту. Робко вошел он в приемную залу и еще больше сробел, когда красивый камердинер — в щегольском фраке и белом галстуке отправился положить о нем его превосходительству. С тоской смотря ему вслед, Матвей Семеныч невольно подумал, что этот господин одет не хуже самого правителя. Павел Николаевич не заставил дожидаться себя, и через минуту Матьвиевского учтиво попросили пройти в его кабинет. Губернатор сидел за столом, внимательно

перелистывая какую-то книгу. При входе столоначальника его превосходительство вежливо встал.

 Из моей канцелярии? — спросил он с ласковой улыбкой.

Точно так-с, ваше превосходительство.

Голос Матьвиевского слегка дрожал, по губернатор заметил это сразу.

 Очень рад с вами познакомиться, — сказал он ободрительно Матьвиевскому и протянул ему руку. — Садитесь, пожалуйста.

Столоначальник стоял в перешимости.

 Присядьте же, сделайте одолжение... повторил губернатор, принимая от него одной рукой бумаги, а другой придвигая ему кресло, как сделал это вчера и Вилькипу: а я между тем прочту вам это.

Павел Николаевич указал глазами на бумаги и закурнл пироску. Озадаченный чиновник присст. на самый копчик кресла, больше для виду. Губернатор снова поместился у стола и с полимы вниманием принялся за чтение. Прочтя первую бумагу, он мельком взглянул на Матьвиевского, который в эту минуту с таким смущенным видом смотрел в пол, как будто у одной из ножек его кресла была бездонная пропасть.

насть.
— Что вы не курите?— спросил его вдруг губернатор.—
Вот папиросы.

И его превосходительство манерно подвинул к столопачальнику ящик с паниросами. Матьявевский так растерилея
от этой неожиданности, что даже забыл и поблагодарить, как
требовало приличев. Столоначальник не завал, что и нодумать:
никогда еще он не был принят по службе так просто даже
и у правителя канцелярии. Панироску, одпако ж, он взял,
но как-то нерешительно повертел ее в слегка дрожащих
руках: ему все казалось, что это ин больше ин меньше, какая-пибудь тонкая ловушка со стороны его превосходительства. Зоркий губернатор как-то ухитрился подметить и
это.

Вот здесь огонь, — сказал он с едва заметной улыбкой и подал Матьвневскому спички.

Матвей Семеныч на этот раз закурил папироску.

«Какой славный табак!»— подумал он через минуту, освоившись немного со своим положением и даже любуясь им мысленно.

Губернатор прочел между тем доклады. Отложив их в сторону, он сделал столоначальнику несколько необходимых вопросов, на которые тот отвечал ему хоть и очень робко, но совершенно толково. Павел Николаевич остался им доволеи: подписал все три доклада.

 Вы сами составляли это? — спросил его превосходительство, возвращая Матьвиевскому бумаги.

Сам-с, ваше превосходительство.

— У вас все довольно прилежно, но я попросил бы вас... на будущее быть несколько покороче. Старайтесь, пожалуйста, всеми силами избегать многословия и придерживайтесь, по возможности, ближе обыкновенного разговорного языка в таких случаях, когда закон не требую сообенной формы выражений. Главное, чтобы самая суть дела была как можно очевиднее. В этом вси мудрость хорошего доклада. Это, впрочем, не такой недостаток, чтобы вы не могли с ним скоро справиться: у вас, кажется, очень хорошие способности?

Столоначальник (не разб.) поклонился.

Давно вы служите?

Уж третий год-с, ваше превосходительство.

 О, как еще недавно! — сказал губернатор. — А где вы кончили курс? — спросил он, помолчав.

В здешней гимназии-с, ваше превосходительство.

А в университет не пожелали?

- Средств не было-с у отца, ваше превосходительство.
  - А! Это другое дело... А вам самому хотелось?
     Очень-с

Губернатор на минуту задумался.

— Где же теперь ваш отец?— спросил он внимательно.— Служит где-нибудь?

 Никак нет-с, ваше превосходительство: помер в прошлом голу-с.

- Кто же у вас есть еще из родных? Мать?

 Мать-с, четверо братьев, две сестры, ваше превосходительство.

Губернатор сделался еще впимательнее.

Велики ваши братья?

Трое в гимпазии учатся, а четвертый совсем еще маленький-с.

Губернатор помолчал.

Вы, может быть, один поддерживаете все семейство? — спросил он через минуту.
 Сестра тоже помогает-с: шьет-с...

Сколько же вы получаете в месяц здесь, у меня?

Двадцать восемь рублей-с, ваше превосходительство, с копейками-с...

 Это очень немного для такого семейства. — сказал задумчиво губернатор. — Скажите, где вы живете? ваш адрес! спросил он, вынув из кармана записную книжку, когда столоначальник назвал улицу, прибавив, что они живут в своем собственном доме, его превосходительство что-то записал для себя на память.

В эту минуту его камердинер принес на подносе завтрак.

Матьвиевский стал раскланиваться.

— Не хотите ли позавтракать со мной немножко? остановил его губернатор.

Столоначальник решительно не знал, что ему отвечать

на такую любезность; он только переминался.

 Съещьте, пожалуйста, без перемоний что-нибуль... сказал его превосходительство, наливая из графина коньяк в две крошечные рюмки.

Матвей Семеныч очень неловко приступил к подносу и так же неловко проглотил маленький кусочек теля-

тины.

 Возьмите лучше вот это — прочнее... — сказал губернатор, заметив его затруднение, и положил ему отдельно на тарелку порядочную штуку превосходного бифштекса. -Что же вы ничего не выпьете?- прибавил он:- разве вы не пьете водки?

Матьвиевский не солгал, — сказал, что пьет.

 Так выпейте же, пожалуйста,— сказал губернатор.— У меня, с приезда, вам не мещает выпить одну маленькую рюмку, - пошутил его превосходительство, видя, что столоначальник все еще колеблется. Матвей Семеныч торопливо выпил и даже осмелился выго-

ворить:

 Желаю вам здоровья-с, ваше превосходительство! Самое главное, — заметил губернатор с улыбкой и поблагодарил его.

Матьвиевский был только очень скромен и застенчив, в сущности же он был далеко не глупый молодой человек. Он очень хорошо пачинал попимать теперь, что новый губернатор вовсе не (не разб.) какой-нибудь, а просто — хороший, славный человек. Матвей Семеныч поспешил доесть свой бифштекс и начал снова раскланиваться.

 Желаю вам здоровья! — простился с ним губерцатор рукой. - Скажите, кстати, от меня всем вашим товарищам: если кто из пих будет иметь ко мне какую-нибуль нужлу я во всякое время готов их выслушать и быть им полезным, чем могу.

Губернатор поклонился, и Матьвиевский вышел, встре-

тясь в дверях с камердинером, который докладывал о приехавшем с рапортом полициейстере.

— Попросите подождать минуту: я сейчас выйду,— сказал губернатор камердинеру, торопливо оканчивая свой

завтрак.

Часто уходил Матьвиевский сияющим от правителя капцелтрии, но никогда еще он не уходил даже и от него в таком восторженном осстоянии, в каком вышел в это утро от нового губернатора. Если бы у призвательного столоначальника не было множества дел на руках, он наверно отпраздновал бы этот день, как свои именины. Эту счастлявую восторженность донес он вполне на своем сияющем лице до самой канцеларии, тде буквально все товарящи обступили его с жадными расспросами. Матвей Семены с радостью и внопыхах описал им свой доклад, описал его фотографически верно, не пропустил ви одной мелочи, ни одного слова на разговора; по положительно никто в целой канцелария и котся поверить, чтоб губернатор мог так мило и ласково принять простого столоначальника.

### VIII

## Речь его превосходительства

Ровно в час пополудни большая зала губернаторского дома наполнилась чиновниками, съехавшимися сюда со всех концов города. Каждое ведомство нашло себе здесь особенное место. На первом плане, налево, помещались члены губернского правления, большею частью старцы, во главе которых стоял старейший из них — сам вице-губернатор. Почти рядом с ним красовалась под предводительством Матюнина казенная палата в лицах самых разнообразных (не разб.) и весьма полозрительной наружности. Тут же предводительствовал и старик Спарский палатой уголовных дел, члены которой, действительно, напоминали собой нечто уголовное. В той же линии, только паправо, приютились государственные имущества рядом с врачебной управой, в составе которой, однако ж, не видно было почему-то серьезно-умного лица доктора Ангермана, ее инспектора. Губернский прокурор и два губернских (стряпчих) представляли здесь из себя остроумную пирамиду, ибо оба стряпчие отличались прежде всего своими (не разб.) способностями, а уж о знаменитом остряке Падерине и говорить нечего. Полиция ухитрилась поместиться как-то особнячком, с боку. — не то на первом. не то на втором плане: так что полицмейстер, папример, лержался на первом плане, а остальные члены — три частных пристава, два пристава — один следственных, другой угодовных дел, секретарь управы, брандмейстер и шесть квартальных надзирателей — на втором. У последнего, впрочем, никогда и в обыкновении не было являться в таких торжественных случаях к губернаторам; но новый губернатор еще утром, при рапорте, выразил полицмейстеру, что он желает вилеть полицию по возможности в полном ее составе. Представители местного «благочиния и порядка перешегодяли своими беспорядочными физиономиями все это многодюдное общество; некоторые из этих физиономий были таковы, что при взгляде на них всякая мысль о благочинии и порядке вылетала совершенно из головы. Если у этих госпол и было что-нибудь порядочное, то разве только опна амуниция. Затем второй план, то есть задние ряды, пополнялись остальными, более мелкими ведомствами, между которыми строительная и дорожная комиссия забилась, по обыкновению. в самую трушобу. Отсутствие в зале жанлармского полковника объяснялось тем, что он еще утром успел побывать у губернатора. Предводитель дворянства чувствовал себя в этот лень незлоровым и намерен был представиться с документами его превосходительству особо.

Во всей зале царствовало глубокое молчание. Лишь изредка кто-нибудь и то из самых представительных чиновников шепотом перекидывался с соседом двумя-тремя незначащими словами. Второстепенные дица позволяли себе только кашлять и сморкаться, да и то не очень громко. О мелкоте уже и толковать было нечего: она в этом зале положительно проглотила аршин. Один только изящный, как всегда, Вилькин позволял себе иногла нарушать эту убийственную тишину, полхоля к губернскому прокурору и разговаривая с ним вполголоса. Палеко не спокойные чувства, испытываемые в эту минуту всей этой служащей толной, были столько же разнородны, как и самые лица: на каждую физиономию приходилось здесь по совершенно особенному выражению; общего было v них — одна только тревога. Все, не исключая никого и несмотря на предупреждение Вилькина, были в мундирах.

В четверть второго вышел губернатор. Его превосходительство был во фраке, в ленте и со звездой. На минуту он как бы смутился, видя перед собой такую густую коллекцию сияющих золотым и серебряным литьем воротников, но тотчас же оправился и обвел все собрание орлиным ваглядом.

- Здравствуйте, господа! Очень рад вас всех видеть...-

сказал губернатор, сделав общий глубоковежливый поклон.

Чиновники поклонились ему почти в пояс.

 Господа! — начал его превосходительство и ступил два шага вперед. — Вступая в управление вверенной мне губернией, я считаю первым полгом выразить вам мою запушевную належлу, что кажлый из вас более или менее понимает требования нашего времени, по возможности сочувствует им, без этого сочувствия, без этой надежды тяжелая обязанность, принятая мною на себя, была бы мне не пол силу: я бы принужден был ограничиться только законными распоряжениями, которые, как мертвая буква, не вносят в общество никаких живых элементов. Многие из вас служат не год, не два, не десять лет даже, и я очень хорошо понимаю, как трудно им будет отрешиться от некоторых служебных привычек. вошелших уже, может быть, иным в плоть и кровь. Но и вы, господа, в свою очередь, должны понять также, что общество не обязано терпеть нравственных убытков из-за неспособности одной какой-либо дичности. Весь современный прогресс заключается именно в этом разумном понимании отношения отлельной личности к целому обществу. Старое дерево срубается иногда вовсе не потому, чтоб оно, в строгом смысле, было ни к чему не годно, но потому, что оно задерживает собой соки молодых побегов, на которые больше всего рассчитывает хороший (не разб.) садовник. Я хочу этим сказать, господа, что и устаревшее воззрение большинства из вас на гражданскую службу будет всячески преследуемо мною вовсе не потому, что зта служба даже и в настоящем своем виде не приносила законной пользы, но единственно потому, что в таком виде она значительно задерживает рост будущих административных сил нашего отечества. Настоящее правительство очень хорошо понимает это и стремится к искоренению прежнего зла всеми зависящими от него средствами. Надеюсь, господа, что между вами не найдется ни одного, кто не захотел бы оправдать наконец то доверие, которым почтило его это правительство и кто не постарался бы загладить своим будущим поведением того прошлого, которое служило, может быть, только в ущерб его ближайшим интересам. Наконед, ваща собственная польза, господа, требует этого. Что же касается лично меня, господа, то предупреждаю вас, что во всех тех случаях, когда я булу неловко поставлен вами во всех тех случалах, погда в оуду пелового поставлен важи в положение выбора между моми прямым долгом и сохра-нением моих личных отношений к кому-либо из вас, — коле-баться я не буду ни одной минуты: последнее всегда проигра-ет наверно. За это я вам ручаюсь. Губернатор остановился на минуту, чтоб утереть себе плаком лоб. Липо его горело воодушевлением: видно было, что он не сочиняет свою речь, но что она впалатега у него прямо из сердца. Его превосходительство говорил очень тихо, но каждое его слово, врезаввясь свищом в память чиновников, отчетливо слышалось в зале, где была такая тишина в это время, что (не разб.) можно было принить (пе разб.)

«Тощая фигурка» значительно выросла в эту минуту даже в глазах Вилькина, который, слушая, бледный как полотно, не проронил из этой речи пи единого слова.

 Настоящую мою обязанность, господа, — продолжал губернатор, подумав с минуту. — я принимаю на себя только еще в первый раз. Легко может быть, что на первых порах и буду иногда ошибаться, тем более, что служу сравнительно еще очень недавно. Это, мне кажется, лаже и неизбежно на первый раз. В таком случае всякий лельный совет, веское разумное слово вовремя, от кого бы я ни имел чести услышать их, будут всегла приняты мною с истинной благодарностью. Для этого двери моей квартиры во всякое время дня, а в исключительных случаях даже и во всякое время ночи, будут отворены настежь к вашим услугам. По каким-либо возникшим служебным недоумениям также прошу обращаться ко мне лично. На всякого честно исполняющего свои обязанности чиновника, как бы незначителен он ни был, я не привык и не могу привыкнуть смотреть иначе, как на своего товарища по службе, как на такого же простого работника, каков я и сам. Но я в то же время не могу и не буду смотреть как на товарища на того из вас, кто не захочет помогать мне: я булу постоянно видеть в нем врага, который мещает моему и общему лелу. Со своей стороны я всеми силами постараюсь выполнять эти обязанности, которые налагает на меня в отношении вас мое настоящее положение. Многим из вас может ноказаться с непривычки, что я еще слишком молод для него; по будьте уверены, господа, что я сумею понять и отличить каждого из окружающих меня, сообразно его достоинствам, Прошу вас новерить мне пока на слово. Во всяком случае, могу поручиться вам за то, что я булу постоянно ходатайствовать у г. министра за тех, кто, по крайнему моему разумению, заслужит лестное внимание от его высокопревосходительства: честный чиновник, как и всякий честный труженик, должен быть всегда обеспечен; иначе работа его не имела бы того живого и разумного смысла, который один служит источником удовольствия во всиком серьезном труде, в чью бы пользу он ни клопплся. Надеюсь, господа, что вы все совершенно поняли меня и что нам не придется ссориться. Больше, господа, я не имею пока пичего особенного сказать кам.

Губернатор еще раз глубоковежливо поклонился соб-

Чиновники молчали, не шелокиувшись. Короткая речь его превосходительства вроизваел ан виж сильное и вместе с тем какое-то странное впечатление. На иных она повеяла чем-то оградным, освежающих; другим она показалась тор-жественной паникидой, наводящей ва душу неотразимос уныше. Виде-тубернатор был тронут ею до слез. Вилькин казался еще бледиее.

Дав пройти первому впечатлению, губерпатор вмешался в толпу. Он обощел все кружки, останавливаясь на несколько минут у каждого, знакомясь и разговаривая с чиновниками. Для каждого нашлось у него милое, приветливое слово. Никто не услышал ни одной колкости, не уловил ни одного косого взгляда, как это обыкновенно бывало при перемене губернатора. И он это сделал как-то так хорошо, что различие между вице-губернатором, например, и квартальным надзирателем — на время совершенно исчезло; к последнему он относился еще приветливее и внимательнее, чем к первому. Тем не менее не много лиц просияло в толне чиновников в эти минуты; зато те, которые просияли — сделали это совершен-по искренно, без участия всякой задней мысли. Поговорив с полчаса времени со всеми, его превосходительство сделал песколько шагов по направлению к кабинету, обернулся, поклопился всем с ласковой улыбкой и распустил собрание следующими словами:

— Повторию еще раз, господа; очепь рад нас всех видеть... Жалею, что на этот раз не могу уделить вам больше времени: мне налобио постараться догнать вас; да, вероятно, у вас самих найдется еще дело сегодия... Желаю

вам здоровья, господа!

Подумав пемного, он прибавил:

Полицию прошу на минуту остаться...

Затем его превосходительство еще раз поклонился и быстро ушел в свой кабинет. При этом на нолицейских лицах выразилось нечто такое, как будго губернатор сказал:

«А вас, господа, я должен еще высечь!»

Собрание сейчас же после этого начало расходиться; уже гораздо более шумно, чем опо пожаловало сюда: иногда слышался даже неясный говор.

«Умные речи приятно и слушать»,— сказал Падерин Вилькину в самых дверях. Губернский прокурор хотел этим, по обыкновению, сострить, но на самом деле сказал только совершенную правду, как подумалось даже и ничего не ответивиему на это правителю.

Через иять минут зала совершенно опустела. Одна только полиция стояла здесь гореммчной сиротой, уныло опустив долу свои забубенные головы. Губернатор вышел к ней почти тотчае же, как опустела приемная зала.

 Вас. господа, — сказал торопливо его превосходительство, - я удержал для того, чтобы сказать вам особо несколько слов, по моему мнению, необходимых... Подиция по самому своему назначению чаше всего сталкивается с обществом и его интересами. Во всяком образованном государстве она по этому назначению должна пользоваться полным уважением как самого общества, так и каждого члена этого общества порознь; потому общественное мнение и относится к ней гораздо строже и требовательнее, нежели ко всем другим рабам службы и служебных обязанностей. Здесь больше, нежели где-нибудь, требуется безукоризненность, честность, вежливость и расторопность. Особенно, госпола, вежливость — запомните это хорошенько. Невежливый полицейский чиновник всегда и везде представляет собой ненормальное, уродливое явление; это все равно, что человек, имеющий голову, но не умеющий думать. Веждивым следует быть одинаково с каждым, кто бы он ни был, как бы низко он ни стоял на общественной дестнице и при каких бы обстоятельствах ни встречалась с ним полиция. Это правило - (не разб.). Потрудитесь, господа, всеми силами внушить его каждому из ваших подчиненных. О честности я уже не говорю. Кто не имеет этого качества или не надеется приобрести его с этой минуты, тот пусть приготовится вперед не служить со мной. Ни один чиновник в городе не может спать спокойно, если он не уверен, что полиция этого города служит своему делу честно и ревностно; а это много значит, господа. Я почти уверен, что некоторые из вас служат в полиции только из крайней необходимости и считают унижением для себя свои обязанности. Но эти «некоторые» жестоко ошибаются, господа: никакая обязанность не может унизить человека, если она выполнена добросовестно. Правда, наше общество смотрит на полицию пока еще не совсем доброжелательно; но это зависит не от него, а от тех ее неудачных представлений, которые на каждом шагу только злоупотребляют своим официальным именем. Сумеете, господа, поставить себя к обществу и особенно к простому народу так, чтоб заслужить их полное доверие, и вы увидите, что полиция в их глазах сделается любимою представительницею законной власти. Так было везде, так должно быть и у нас. Ссылаться на ограниченное жалованье нельзя, когда не умеешь показать, что асслуживаешь большее. Что же касастех расторопности, то она также необходима полицейскому чиновнику, как птице крылья.

Для полиции поспеть вовремя на место чаще всего значит - спасти человека! Исполняя иногда вяло ту или другую нашу обязанность, нам часто и в голову не приходит. как важна окажется в сущности эта обязанность, если в нее вдуматься глубже. Различивши это, господа, хорошенько внушите предписание как следует и низшим полицейским чинам. Можете на нервый раз сказать им от меня, пока я не успею сам лично пожелать им того же, что я готов буду помогать иногда их нуждам даже из собственных сумм, если замечу в них искреннее желание воспользоваться моим добрым наказом. В противном случае я принужден буду прибегнуть к более энергическим мерам для восстановления полиции в ее настоящем виде, то есть в каком она должна быть во всяком благоустроенном государстве. Эти слова в той же степени относятся и к вам, господа, как и к нижним полицейским чинам, с той только разницей, что с вас, как с людей более развитых, я буду взыскивать еще строже: кроме того, что вы отвечаете мне за себя — вы отвечаете еще и за ваших ближайших подчиненных. У меня не в привычке пороть бесполезно горячку, но я и без шуму умею делать свое дело и твердо стоять на своем... Не забудьте же этого. госпола. За тем, собственно, вы и удержаны здесь мной на несколько минут, чтоб потом не вышло между нами какихлибо недоразумений. Позвольте мне надеяться, впрочем, что после того, как мы поговорили откровенно, недоразумений этих не встретится... По свилания, госпола! - изви-

И его превосходительство также торопливо раскланялся с полицией, как торопливо и вышел к ней.

Особенно положительное впечатление оставила эта последняя речь на душе гг. полицейских чиновников. Как стояли они в зале с опущенными долу главами, так и вышли оттуда, не поднимая их до самых своих обителей...

Что-то думал в эти минуты армии подполковник Вахрушев «об одной из молоденьких работниц», встреченных им недавно у Московской заставы?

## Новый губернатор у себя в канцелярии

Маленькая дверь, едва заметная на обоях стены, вела из губернаторской уборной в соседнюю комнату, где при прежнем губернаторе происходили по пятницам доклады строительной и дорожной комиссии, комиссии о земских повинностях и тюремного комитета; а из этой комнаты другая дверь вела прямо в канцелярию. Новый губерцатор следал это полезное для него открытие совершенно печаянно. В лень приема чиновников, перед чаем, около восьми часов вечера. его превосходительству вздумалось приколотить собственноручно какой-то гвоздик на стене. Он сделал это так неловко, что тоненький гвоздь совершенно погнулся и Павел Николаевич стал было выдергивать его обратно, как вдруг перед ним приотворилась дверь, на которую и попал случайно этот гвоздик. Губернатор, никак не ожидавший подобного сюрприза, сейчас же полюбопытствовал со свечой в руках. кула ведет новооткрытая лверь. Вступив в известную компату и осмотрев ее внимательно, его превосходительство, все еще не подозревая, толкнул и следующую дверь. Но каково же было его удивление, когда он очутился вдруг перед длинной амфиладой ярко освещенных комнат, уставленных целым рядом столов, за которыми сидели, по крайней мере, человек дваднать и скрипело столько же перьев? Чиновники, сидевшие в первой комнате и почти возле самого его превосходительства, с уливлением привстали, не зная еще, сам ли это губернатор или приехавший с ним чиновник.

 Я никак не ожидал, господа, что вы от меня так близко... Это очень удобно. Здравствуйте! – сказал губернатор, весело раскланиваясь со всеми. Он был с спгарой во рту.

Чиновшки окончательно встали и отвесили ему по пизкому поклону. Губернатор прошел в следующую компату, гля каким-то чутьем встречал его уже сам Вилькии.

Познакомьте меня, пожалуйста, с канцелярией, г. пра-

витель... — сказал ему губернатор, здороваясь.

Вилькии повел его. Они остановились на песколько минут у каждого стола. Правитель отчетливо называл столы и столопачальника, а губернатор здоровался рукой и со всеми разговаривал очень внимательно. Когда им пришлось проходить мимо стола Матьенеского, его превосходительство сказал, узыбансь: «Мы уже знакомы», поклонился и прошел анивь. Обойда еголы по порядку, они вышли в переднюю, где анивьом вышли в переднюю, где

старик-сторож отвесил повому начальнику чуть не земной поклон.

Здравствуй, братец, здравствуй! Ты, пожалуйста, почище дери мою канцелярию, — сказал ему губернатор:— а то вои у тебя ведь паутина по углам...

Заглянув мельком в соседнюю комнату, Павел Николаевич спросил:

- Отчего здесь такой дым?
- Тут курят, ваше превосходительство, пояснял правитель.
- Они могут курить и в самой канцелярии, только не очень много, потому что у нас иногда могут быть по делам и дамы... – сказал губернатор: – а так у них много времени пропадет даром; притом гораздо веселее заниматься кури, и это по себе знаю.

Правитель молча покловился.

 — А где же комната для дежурного? — спросил его превосходительство, возвращаясь в канцелярию: — я ее не вижу...

Николай Иваныч пояснил, что у них не полагается особенного помещения для дежурного.

Где же он спит и на чем? — спросил снова губернатор.

- Где придется, ваще превосходительство.
- На чем же?

мысль.

Молодежь этим не стесняется, ваше превосходительство...

 Ну, нет-с; я на этот счет другого мпения, — сказал Павел Николаевич. — Разве у вас так мало помещений или недостает канцелярской суммы, чтоб устроиться поудоб-

нее? — спросил он подумав.
— Предшественник вашего превосходительства не обращал на это внимания,— пояснил Вилькин с чуть заметной

нроцией в голосе.

— Да, по я желаю обратить внимание и на это,— сказал губернатор внушительно,— молодежь молодежью, а нам с вами, однако, придется спать со всеми удобствами, хоть мы и пе можем еще назвать себя стариками,— пояснил оп свою

Вилькин промодчал недовольно: канцелярия насторожила уши.

 Потрудитесь, г. правитель, распорядиться отвести ту комнату (не разб.) для дежурного, — продолжал его превосходительство, поглаживая бакенбарды. — Надо будет поставить туда какой-нибудь мягкий диваи, дать простыно, подушку и одеяло, стол также не лишний... Вам не мешает завтра же позаботиться об этом.

Вилькин поклонился, недовольный еще больше.

— В этой комнате, — еще раз продолжал губернатор, — дежурный может располагаться как у себя дома: может обедать, читать, пить чай, даже принимать своих знакомых. Я желаю, чтобы каждый в день своего дежурства был уволен от других занятий по канцелярии; пусть этот день будет для него вместо отдыха; а то вообще, я знаю, дежурят всегда неохотно. Надеюсь, что никто из вас, господа, не злоупотребит этим? — обратился он к стоявшим вблизи чиновин-

Чиновники молчали; но их довольные лица лучше всяких слов говорили, как они исполнят распоряжение его превосходительства.

 — А в той комнате кто же? — спросил он вдруг, указав рукой направо.

Виноват-с, ваше превосходительство, — сказал Виль-

кин и торопливо повел его туда.

 Наш казначей-с, бойко отрекомендовал правитель, когда они остановились возле стола, освещенного одной свечкой, из-за которого неслышно вскочил низенький старичок самой добродушной наружности.

Поздоровавшись с ним особенно приветливо, губернатор ласково заметил ему.

Вы напрасно занимаетесь с одной свечой: так очень скоро можно испортить глаза; вам вообще не следовало бы совсем вечером заниматься...

 Привычка-с, ваше превосходительство, — ответил старичок-казначей, смущенно перебирая счеты, — так скучно-с,

без дела-с...

 Вот никак не могу, ваше превосходительство, урезонить — по крайней мере заниматься с двумя свечами, подслужился Вилькин обоим.

Губернатор улыбнулся, посмотрел пристально на чудакаказпачея и вдруг спросил, будто пораженный каким-то ехидством:

— Как ваша фамилия?

Полозов-с, проговорил тот чуть слышно, опуская глаза.

 Как вы сказали? Я не слышу, — повторил его превосхопительство.

Полозов. — звонко ответил Вилькии за казначея.

 Полозов?.. Полозов?..— усиленно старался припомнить что-то губернатор. — Не служили ли вы когда-нибудь

- в Нижегородской казенной палате столоначальником? спросил он вдруг через минуту.

  — Как же-с! Служил-с.

 Так не помните ли вы там другого столоначальника, Арсеньева по фамилии...

Старичок самоловольно улыбнулся, не полозревая, вирочем, к чему клопятся эти расспросы.

- Очень хорошо-с помню. сказал он.
- Который же вам теперь год?
- Да на будущее лето, ваше превосходительство, уже шестой десяток пойлет-с...
- Стало быть, вы и маленького Пашу даже помните? прополжал попращивать губернатор, а сам тоже улыбается, ралостио как-то.
  - И их помию-с. ответил казначей застенчиво.
  - Ну. вот видите, вы и меня даже помните, сказал губернатор, весь просияв радостной улыбкой и ласково потренав старика по щеке. — Уж ради одних этих воспоминаний и должен поберечь ваши глаза. Будет же вам заниматься сеголня: пойлемте-ка лучше ко мне чай пить, потолкуемте. — заключил он, взяв его за руку, и повел таким образом крепко озадаченного старичка через всю канцелярию, озадачениую этим не меньше самого казначея.
  - Господа! заметил его превосходительство мимоходом, обращаясь к своим молодым сослуживцам, - вечерние занятия для вас необязательны; вы можете ходить сюда вечером или не ходить, как вам будет угодно, как сами найдете лучше: в ваши голы не мещает пользоваться иногла обществом, а вечером — самое удобное для этого время, по-моему. Лучше, советую, занять лишний час утром. До свидания! заключил губернатор, уволя к себе своего нечаянного

«Подурачишься, да устанешь!» - подумал вслед им Вилькин.

 Вилали, господа? — спросил он с заметной насмешкой своих ближайших полчиненных, указывая глазами на дверь, только что захлопнувшуюся за его превосходительством.

Но чиновники не разделяли на этот раз саркастического взгляда своего любимого ближайщего начальника: они все оказались одинаково доводьны новым губернатором, хоть и каждый по-своему. «Какой он молоденький - правда!» заметил кто-то из них, но заметил это, видимо, с полным удовольствием. Полго еще оставались они в этот вечер в канпедярии, толкуя между собой о новом губернаторе и все поджилая возвращения казначея, но не дождавшись его, разошлись, наконец, чуть не в одиннадцать часов. Дежурный на другой день, канцелярии служитель, на собственных боках испытал, что значит иметь молодого, ко всякой мелочи внимательного начальника: ему отлично спалось в ту почь на мягком диване и мягкой полушке пол чистым одея-

 Вот у нас нонешний-то губернатор какой славный! сказал этот дежурный сторожу, уносившему от него свечу. - «только не надолго этакие-то!..» - подумал он, засыная, и уснул с этой горькой мыслыю.

## Первые казисы

В утро такого невеселого раздумья канцелярского служителя, благополучно отпустив приехавшего с локладом полициейстера и попписав несколько бумаг, его превосходительство пожелал вдруг видеть ни с того ни с сего губернского прокурора. Жандарм слетал за ним так скоро, что через четверть часа после этого приказания знаменитый губернский остряк стоял уже перед губернатором в мундире и придумывал как можно тонкую и любезную остроту.

 Я желал бы осмотреть острог, — сказал ему губернатор после первых приветствий. - Надеюсь, вы будете столь

обязательны - проводите меня туда?

Падерин поклонился, смущенный немного. Когла уголно будет вашему превосходительству назначить время для этого? - спросил он, стараясь казаться со-

вершенно равнолушным. Я желал бы сделать это сегодня же, — сказал его

превосходительство, - сейчас ... - прибавил он, застегивая винмундир.

Губериский прокурор, по-видимому, не ожидал такого положительного ответа.

 Осмелюсь доложить вашему превосходительству, не лучше ли будет отложить это до завтра? - заметил он очень смутившись. Почему-с? — спросил его превосходительство, при-

стально смотря на него.

 Сегопня большая часть арестантов-с на работе, доложил прокурор.

- Да, но это, я думаю, нам нисколько не помешает,разочаровал его Павел Николаевич.

 Вашему превосходительству представится не очень веселая картина. — заметил, однако ж. развязно губериский прокурор, остря и зангрывая.

 Я не охотник до них, — сказал холодно губернатор. — Поелемте.

Делать нечего, как ни не хотелось почему-то Падерину ехать в острог сегодня, все-таки пришлось. Несмотря на то что губернский прокурор, «боясь стеснить его превосходительство», желал так же очень почему-то сесть на свои дрожки, губернатор посадил его любезно с собой на пролетку. Они поехали, разговаривая дорогой о каких-то совершенно посторонних вещах, а кучер Падерина следовал за ними издали, и Павел Николаевич часто обертывался, как будто рассматривая город, в сущности же для того, чтоб видеть, едет ли она за ними. Когла полъехали к острогу, губернатор вошел в него первый и, по обыкновению, очень скромно, так что сначала там его и не приняли даже за губернатора. Губериский прокурор хотел было распорядиться о чем-то, но его превосходительство попросил его знаком руки остаться в покое

 Попроси ко мне, пожалуйста, г. смотрителя; скажи, что его желает видеть губернатор, — сказал он тихо в коридоре первому попавшемуся ему на глаза инвалиду. Тот на минуту изумлению вытаращил свои совсем полинявшие глаза и потом побежал со всех ног, как будто его вдруг кипятком обпали.

Падерии все посматривал по сторонам и как-то так странно, точно ему хотелось побеседовать с кем-нибудь в эту минуту.

- Как здесь душно и сыро, однако ж!- заметил губернатор, сделав вперед несколько шагов.

 Ветхое здание, ваше превосходительство, — обязательно пояснил прокурор.

 Должно быть, здесь никогда не проветривают камер? продолжал Павел Николаевич, как бы не расслышав прокурорского ответа.

Падерин нашел лучшим промолчать на этот раз.

И грязь везде какая,— не отставал от него губернатор.

- Здесь, ваше превосходительство, обыкновенно по субботам моют, - догадался соврать прокурор.

 Мыть следует не по субботам, а как только окажется грязь. — обрезал его довольно чувствительно, хоть и спокойно его превосходительство.

В эту минуту явился весь запыхавшийся смотритель в кое-как натянутом мундире; видно было, что ему накануне и во сне не снилось сегодняшнее посещение. Смотритель был неимоверно высокого роста и вдобавок сутуловат, сутуловат так, что все острожные очень метко звали его «крючковатой дыллой», а чиновники, с легкой руки Падерина.-«холостым жеребиом», что также порядочно шло к нему. Руки у этой ходячей сажени, постоянно висевшие как плети, теперь поминутно болтались в ту и другую сторону, точно он ими муку сеет или все хочет поймать кого-то да никак не может; услыхав от своего кума, частного пристава первой части, что новый губернатор требует расторопности, он, может быть, именно ее и хотел выразить этим в настоящую минуту, а не то - просто выразить таким образом свою радость по случаю такого неожиданного губернаторского визита

- Потрудитесь, пожалуйста, г. смотритель, провести меня прежде всего в арестантскую кухию, - сказал ему губернатор, ответив, против обыкновения, довольно сухо на его низкий поклон.

Смотритель повел их как растерянный. В арестантской кухне оказался страшный беспорядок: она походила на кузницу, на помойную яму, на что угодно в этом роде, только отнюдь не на кухню; в ней отвратительно пахло чем-то похожим на протухшую говядину. Кашевар, выбранный из арестантов и стоявший тут же с ковшом в руках возле огромного котла, вмазанного в печку, заметив на лице незнакомой еще ему власти крайнее неудовольствие, злобно-радостно посматривал на растерянного смотрителя; он сразу догадался, что это за (не разб.) пожаловал сюда в вицмундире, у которого красный околыш на фуражке. Другой арестант возился с метлой, выгребая из угла невообразимую кучу всякого сору.

 Отчего здесь так скверно? — спросил губернатор нахмурясь.

 Прибирают-с, ваще превосходительство-с, — отвечал смотритель скороговоркой.

- Что прибирают-с?

Кухню-с, ваше превосходительство.

 Ради моего приезда? — спросил его превосходительство иронически и еще больше нахмурился. Смотритель не нашел, что ответить.

 Что это у тебя там варится? — спросил губерцатор у кашевара.

Щи, ваше сиятельство, — ответил тот бойко.

 Я, любезный друг, — не спятельство, — заметил ему строго губернатор. - Покажи мне твои щи, - сказал он через минуту несколько ласковее.

Кашевар почерпнул ему целый ковшик какой-то грязной

— Это не щи, а мерзость какая-то, — выговорил с отвращением губернатор, пробуя из ковша и едва удерживаясь от тошноты. — Что это такое, г. смотритель? — очень заметно возвысил он годос.

Точно так-с, ваше превосходительство-с, — ответил

тот, совершенно растерявшись.

 Вы даже не понимаете, о чем вас спрашивают! заметил ему губернатор еще строже. — Потрудитесь отведать это, г. прокуро, — отнесся он холодно к Падерину, передавая ему ковит.

Губериский прокурор, как только взял в рот эти щи, так тут же и выплюнул их обратно...

Что вы скажете мне на это? — спросил у него губер-

— что вы скажете мне на этог — спросил у него губернатор еще холоднее. — Ваше превосходительство, это случайность. — ответил

весьма не развязно на этот раз Падерин и покраснел до ушей.

— Случайность? — переспросил его превосходительство,

 Случайность? — переспросил его превосходительство, смотря прокурору прямо в глаза, — вы думаете?

Падерин только отвел их в сторону и отделался молчанием.
— Может быть, если б я приехал сюда завтра, подобной

- случайности так уж не выразилось бы, как вам кажется, г. прокурор?— напирал на него губернатор.
  — Не могу вам сказать, ваше превосходительство,—
- Не могу вам сказать, ваше превосходительство, замялся губернский остряк.
   Разве ты, братец, не умеешь варить щей? — отнесся
- его превосходительство уже к кашевару.

 Говядину тухлую дают, ваше превосходительство, ответил тот по-прежнему бойко.

- Вот и еще случайность, заметил Павел Николасвич вольнь прокурору и сейчае же потом обратился к смотрителю: — Вот уж, кажется, и самое название вышей должности, г. смотритель, могло бы вам напоминать каждую минуту, что вы обязаны ею смотреть и смотреть... за чем же вы смотрите здесь?
- Недостает времени, ваше превосходительство, углядеть за всем, — наивно оправдывался смотритель на свою голову.
- Зачем же вы служите, если у вас недостает времени на службу? как ножом обрезал его губернатор.

на службу?— как ножом обрезал его губернатор.
— Я стараюсь, ваше превосходительство,— залепетал смотритель таким детским голосом, как будто в эту минуту

говорила не сажень, а сидевший у него в руке малый ребенок.

 Какая же кому польза от ваших стараний, если тем не менее здесь кормят арестантов такими щами, которых просто нельзя в рот взять? - продолжал его превосходительство разить смотрителя, по-видимому, очень спокойно.-Скажи, братец, откровенно, часто тебе дают тухлое мясо? спросил он вдруг кашевара.

Кажный божий день, ваше превосходительство.

ответил арестант еще бойчее.

Губернатор не сказал ни слова, но посмотрел на губериского прокурора таким выразительным взглядом, что того заже покоробило.

Ты это по совести говоришь, любезный друг? — опять

отнесся его превосходительство к кашевару.

 Как перед богом, так и перед вашей милостью, подтвердил арестант, не моргнув ни одним глазом на пристальный взгляд Павла Николаевича.

 Отчего же ты, братец, не скажешь об этом г. губерискому прокурору или уголовных дел стряпчему, когда опи

бывают в остроге? - спросил его губернатор, полумав, - Ваше превосходительство, - начал было Падерин.

- Прошу вас не мешать мне, г. прокурор: я не вас спрашиваю! - строго оборвал его губернатор. - Говори, любезный друг, смелее, - обратился он спова к арестапту.

- Неоднократно докладывал, ваше превосходительство; да их высокородие, другой раз, по месяцам к нам глаз не кажут. — отчаянно бухнул кашевар.

— А стряпчий?

 Их благородие больше (не разб.) свидетельствовать приезжают...

- Правду он говорит? - спросил Павел Николаевич у другого арестанта.

 Точно правду, ваше превосходительство, — ответил тот без запинки.

Губернатор быстро обратился прямо к Падерину.

 Г. прокурор! Неужели и это все, что я теперь слышу только случайность? - спросил его превосходительство пропически

Палерин памерен был лучше промодчать.

 Вы только что хотели говорить со мной, — заметил ему его превосходительство тем же топом, - вот теперь ваша очередь: я слушаю...

Могу вас уверить только, ваше превосходительство...

арестант показывает ложно,— выговорил наконец ненаходчи вый на этот раз губернский остряк, чтоб только что-нибудь сказать.

 А говядина, г. прокурор, тоже показывает ложно, по-вашему? — озадачил его еще раз Павел Николаевич. — После этого я могу подумать, наконец, что и вы, извините меня, показываете ложно...

Падерин весь вспыхнул.

— Ваше превосходительство, не забудьте, что в качестве губернского прокурора я облечен, как и ваше превосходительство, доверием правительства,— сказал он, кусая нижнюю губу.

- Я именно потому и обращаюсь к вам в настоящую миуту, г. губериский прокурор, что очень хорошо помню это,— ясно и спокойно ответил ему губериатор.— А здесь что? В горшках?— полюбопытствовал его превосходительство, заглящув в печку.
- Больничная порция-с, ваше превосходительство, поспешил доложить ему чуть-чуть оправившийся смотри-
- поспеция доложить ему чуть-чуть оправившинся смотритель.

  — Дай мне, братец, попробовать и больничную порцию, обратился Павел Николаевич к кашевару.

Арестант подал ему.

- Вот это так похоже на суп, по крайней мере,— сказал губерцатор, пробуя.
- За эвтим, ваше превосходительство, и инспектор частецько поглядывают. — пояснил кашевар.
  - Инспектор?.. Какой?
- Врачебной управы-с, поспешил подтвердить смотритель.
   Это и видно сейчас, сказал ему губернатор. А боль-
- Это и видно сейчас, сказал ему губернатор. А больше инчего не варится сегодня для арестантов? — спросил оп через мипуту, не обращаясь ни к кому особенно.
- Каша еще бывает-с, ваше превосходительство, доложил смотритель.
  - Где же каша? Я ее не вижу...
  - Только сегодня нет-с, ваше превосходительство.
  - Отчего же именно сегодня ее не полагается?
     Крупы нет-с, ваше превосходительство.
- Как! Во всей губернии не нашлось сегодня крупы?
   На что же подрядчик? удивился и полюбопытствовал его превосходительство.
- В остроге-с, ваше превосходительство, вчерашнего числа вышла-с; не доставлено-с еще-с, вывертывался смотритель, сиова теряясь.

— Это не оправдание, г. смотритель! — сказал ему губернатор чрезвычайно внушительно, — припасы должны заготовлиться подрядчиком вперед и доставляться в острог, по крайней мере, за три года до того, как они выйдут; здак в одно прекрасное утро я и вовес обеда здесь не застапу...

 В остроге, ваше превосходительство, нет для этого сухого помещения, — смешался Падерин, — и потому припасы

доставляются сюда подрядчиком каждую неделю.

 При наших предках не было суда на «месте», — заметил ему очень серьезно его превосходительство, — потомки смотрят на это иначе. Что же делает, спрашивается, тюремный комитет?

Крупа сию минуту-с будет доставлена-с, ваше пре-

восходительство, - отличился смотритель.

— Даже и это не оправдание, — сказал губернатор, повернувшись к дверям. — Проводите меня, сделайте одолжение, по камерам. — заключил он. выходя в коридор.

Смотритель так неосторожно бросился за ним, что даже аадел его превосходительство своими лихорадочно болтав-

— Не суетитесь так сильно, г. смотритель, — остановил его губернатор. — вот от этого теперь уж никто не выиграет...

Они пошли осматривать камеры.

В коридоре губернатор на минуту остановился и что-то записал в свою памятную книжку, на которую особенно недружелюбно посмотрел в эту минуту губернский прокурору, смотритель был так смущен, что дальше своего носа инчего уже не винел.

Войдя, между прочим, в одно из острожных помещений, похожих на (не разб.), где какой-то несчастный арестант был прикован железной ценью к степе, его превосходительство остановился перед ним в невыразимом смущении.

- Что это такое?!— спросил он, невольно отступая и забыв даже, по обыкновению, ласково поздороваться с арестантом, угрюмо повернувшим к нему свое изможденное липо.
- Приговор, ваше превосходительство, к пожизненному заключению, — пояснил, бледнея, губернский прокурор, который почему-то чувствовал себя в этой камере особенно нехорошо.
- Да... но на цепи держат только собак, с отвращением выговорил губернатор, обращаясь в одно время к смотрителю и прокурору.
  - Этот арестант-с, ваше превосходительство, закован

потому-с, что он очень опасен: буйствует постоянно-с,пояснил в свою очередь смотритель.

 То есть... как буйствует? На входящих к нему людей бросается, что ли? - спросил губернатор, недоумевая.

Вот и вчера-с набуянил,— его и заковали,— не объяс-

нил все-таки своей мысли смотритель.

- Отчего же ты, любезный друг, не хочешь сидеть смирно? - обратился его превосходительство к арестанту. видя, что толку от смотрителя добьешься не скоро. Арестант посмотрел на губернатора исподлобья.

 Мне жисть надоела; пущай они меня убьют лучше, сказал он мрачно. Кто?! — изумился Павел Николаевич.

Арестант злобно посмотрел сперва на прокурора, а потом на смотрителя.

 Начальники эвти наши,— проговорил он еще мрачнее, указав на них головой.

 Что же они сделали тебе? — продолжал губернатор, обратившись весь во внимание.

 Да все наказывают меня: придираются: из-за них и свои-то все надо мной (не разб.)...

- Ваше превосходительство, - попробовал было опять помещать Палерин.

- Отчего это вы, г. губернский прокурор, не умеете отвечать, когда я вас спрашиваю, и постоянно вмешиваетесь там, где вашей речи пока не надо? Еще раз прошу вас дождать-

ся своей очереди, — снова как ножом обрезал его губернатор. - Почему же придираются именно к тебе? Как ты думаешь? - обратился его превосходительство к арестанту.

Тот поколебался было с минуту.

Говори, братец, смело, — ободрил его губернатор.

- Они на меня, вишь, сердне имеют: этта чиновник один большой приезжал нас левизировал, так я ему нажаловался на них...
  - Когда же тебя в последний раз наказывали?

Ла вчера.

- За что, вы говорите, наказывали его вчера, г. смотритель? - спросил его превосходительство. Набуянил-с, ваше превосходительство: вчера утром

помоями меня облил-с. - выяснил, наконец, смотритель свою заветную мысль.

Губернатор при этом хоть бы улыбнулся.

- Зачем ты это сделал? - спросил он только у арестанта. Их благородие «каторжным жидом» меня обозвал:

я эвтого прозвища слышать не могу, — пояснил в свою очередь заключенный.

- Я, ваше превосходительство, в шутку-с, опять залепетал смотритель, как малый ребенок.
- В таком случае я не понимаю, за что же было наказывать его, г. смотритель!— обратился к нему губернатор, слегка покраснев почему-то.— Позволяя себе шутить с арестантами, вы должны были прежде всего подумать, что на шутку каждому позволительно отвечать шуткой же...
- Какая же это, ваше превосходительство, шутка-с,осмедился обиженно выговорить смотритель.
- Точно такая же, как и ваша-с; только с вашей точки зрения еще поостроумнее... Стыдитесь, г. смотритель, заставлять меня краснеть за вас перед арестантом! - сказал губернатор с таким достоинством в позе и в голосе, что даже этот арестант посмотрел на него с невольным уважепием.
- Это меня, ваше превосходительство, спервоначалу «каторжным жидом»-то г. прокурор прозвал... на другой депь, как я на них нажаловался,— пояснил окончательно заключенный, в первый раз назвав губернатора его официальным титулом.

Его превосходительство посмотрел на него с минуту в

тяжелом раздумьи. Можете теперь быть уверены, любезный друг, что никто уже больше не будет наказывать тебя без вины и раздражать неприличными шутками,— сказал он арестанту.— Потрудитесь, г. смотритель, сию же минуту распорядиться расковать его! — прибавил губернатор полумав.

Смотритель стрелой вылетел из камеры.

- Ваше превосходительство, вероятно, еще мало знаете этот народ, - осмелился заметить губериский прокурор чрезвычайно почтительно.

- Потому и знакомлюсь с ним, - сказал ему холодио губерпатор. - Вы очень верно предсказали мне давеча, г. губернский прокурор, что я не встречу здесь ничего веселого; по зато я много вижу поучительного...

Подумав немного, его превосходительство обратился снова к арестанту:

 Веди же теперь себя лучше; мы очень скоро опять увидимся, и я буду положительно знать тогла, насколько ты был прав сегодня.

Проговорив это, губернатор вышел, учтиво попросив Падерина проводить его в острожную больницу.
В больнице оказался безукоризненный порядок. Расто-

ронный молодой фельдшер, торопливо вскочивший при появлении губернатора от какого-то больного, отвечал на все вопросы его превосходительства совершенно толково и в то же время очень сильно, что особенно поправилось Павлу Николаевичу. Прежде всего здес брослалсь в глаза необыновенная опрятность: белье на арестантах, белье на кроватях, столы, пол, стены, самый воздух больницы — все было так чисто, что лучше нельзя было и требовать (не разб.).

Вольных оказалось сравнительно очень много; но достаточно было только раз вятлянуть на их спокойные и довольные лица, чтобы сразу же и понять, что больница для этях магнанников общества была тем раем (не разб.), в котором Адам почувствовал всю мерзость грехопадения. Губернатор только для одного виду спросил у пих: довольны ли они всем? И получил самый удовлетворительный ответ с прибавкою двух-грех трогательных благословений инспектору врачебной управы.

Кто же заведует больницей непосредственно? — обратился его превосходительство к фельдшеру.

Есть особый лекарь-с, ваше превосходительство;
 по больше сами инспектор заведуют-с,— ответил тот

бойко.

Часто он здесь бывает? — спросил его губернатор.
 Раз в сутки-с, ваше превосходительство; редко-с через день, — доложил фельдшер.

 Однаю ж в остроге нашлась, чего я не ожидал, и веселая картина,— сказал довольный его превосходительство как-то вскользь Падерину и, помолчав, спросил у фельдшераз.— Как фамилия инспектова вочебной уповы?

Ангерман-с, ваше превосходительство.

— A зовут?

Иосиф Васильич, ваше превосходительство.

Губернатор опять записал что-то в свою памятную

ижк

 Позвольте вам доложить, ваше превосходительство, не утерпел промолчать губерпский прокурор, — что инспектор врачебной управы оказывает слишком много вредного списхождения арестантам, не выписывая иногда по пескольку дней совеощенно уже здоловых с...

Губернатор промолчал, но посмотрел на губернского прокурора таким взглядом, каким развитый европеец смотрит

на австралийского дикаря.

Скажите от моего имени вашему инспектору,— обратился его превосходительство к фельдшеру,— что я остаюсь совершенно доволен всем, что здесь вижу...

353

И губернатор быстро вышел из больницы.

- Виноват-с... ваше превосходительство-с, - доложил впопыхах смотритель, почти наткнувшись на него носом в полутемном коридоре.

 Проводите меня, пожалуйста, в общую арестантскую камеру, - сказал ему только его превосходительство холодно-

вежливо.

Большая арестантская камера по своим помещениям немного чем отличалась от острожной кухни; она могла бы даже, пожалуй, перещеголять ее своим воздухом, если бы смотритель не успел уже распорядиться вынести известного ущата и покурить вересом. Арестантов в ней было в настоящую минуту человек шесть — не больше, Губернатор подошел к ним очень близко и ласково поздоровался.

 Всем ли вы довольны, друзья? — спросил его превосходительство у арестантов, поочередно заглядывая каждому в глаза, как будто хотел прочесть в пих то, чего не доскажут оробевшие языки.

Арестанты сначала было замялись.

 Весьма довольны, ваше превосходительство! — надумавшись, ответили они через минуту официальным тоном и в один голос, только какой-то чрезвычайно молодой еще арестант высупулся было немного вперед и хотел сказать что-то непохожее на это, но другой, более опытный, осторожно дернул его за рукав, не дав ему таким образом высказаться.

Губернатор это заметил.

 Ты хочешь, любезный друг, что-то сказать мие, спросил он у него как можно ласковее. Арестант смущенно молчал.

 Говори же, не бойся. — настаивал так же ласково его превосходительство.

Арестант смутился еще больше.

 Ну, я тебя прошу начинать,— сказал губернатор с такой нежностью в голосе, что молодой арестант только вскинул на него своими голубыми глазами и в ту же минуту перестал колебаться...

 Меня, ваще превосходительство, вот уже одиннадцатые сутки без допросу здесь держат. — сказал он робея.

 Как!.. без допросу... одиннадцать суток?! — с негодованием изумился губернатор. - Что это значит? - спросил он опять оторопевшего смотрителя.

 Он, ваше превосходительство, взят по подозрению в убийстве своей любовницы, - понес чепуху смотритель,

- Не можете ли, по крайней мере, вы, г. губернский

прокурор, объяснить мне эту новую случайность? - обра-

тился его превосходительство к Падерину.

 В остроге, ваше превосходительство, время для таких молодидов тинется очень медленно, так что часто они принимают часи за сутки, — сострал ни стото ни с сего прокурор Падерии, — видио, и он растерялся в эту минуту не на шутку.

Губернатор смерил его глазами с ног до головы.

— Как вы думаете, г. губервекий прокурор: достало бы у все друху острять, сели бы вы были на его месте? — спросил его превосходительство в сильном негодовавии. — Гораздо будет дучше для вас. — прибавил оп энергично, — когда ваши остроты будут произноситься в другом месте, везде, где их угодно, но не эдеек, тде и желаю видеть только, как вы исполняете ващу прямую облазанность.

Падерин вспыхнул как порох.

- Я, ваше превосходительство, отдаю отчет в своих

обязанностях... только, — начал было он заносчиво.

— Вы хотите мне посоветовать, — перебил его губернатор още энергичнее, — чтобы и паписал обо всем, что и здесь слишу и вижу, министру юстиция? Очень благодарен вам за такой умный ответ, г. губериский прокурор, и на диях же воспользуюсь им, если вы даже и не сделяли этого!

Теперь только спохватился Падерин, что занесся слишком

далеко, но уже было поздно.

 — А, господа! — продолжал его превосходительство с поразительной нравственной силой в голосе, хотя и очень тихо, обращансь разом к смотрителю и прокурору, — так вы думаете, что острить – значит служить? Я постараюсь в самом скором времени разуверить вас в этом!

Губернатор холодно-вежливо поклонился им и хотел уже выйти, как вдруг вспомнил о жаловавшемся ему арестанте

и на минуту вернулся.

— Насчет тебя, братец, я справлюсь и распоряжусь... Будь спокоен,— сказал ему его превосходительство.— А вы пенийте уж сами па себя, когда не хотели сказать мие правды,— прябавил он уже несколько строго, обращаясь ко всем остальным арестантам, я вышел, не дожидаясь их отвста.

Неистово болгавший руками смотритель и значительпоритиллий губериский прокурор торопливо последовали за ним, не успев или позабым даже погрозить пальцем слишком еще неопытному и потому слишком смелому арестанту.

У ворот острога, поджидая, пока подадут лошадь, губер-

натор очень вежливо пзвинился перед губернским прокурором, что задержал его так долго, и прибавил, что не может его больше задерживать, чем тот и воспользовался в ту же мивуту,— уехал.

 Никаких особенных приказаний не будет-с, ваше превосходительство-с?— спросил у Павла Николаевича, прислуживаясь, смотритель, когда тот готов был садиться в свюю

пролетку.

 — Йотрудитесь, г. смотритель, приготовить к сдаче ваши дела!.. — сказал ему только холодно-вежливо губернатор,

раскланялся, сел и поехал.

«Ведь надо же было подвернуться этим казусам, да еще, как нарочно, всем арруг! И где же это видано, не понимаю я, чтоб такую давать поблажку эдакому, можно сказать, бесчувственному каторжному народу!..» — болезненно завертелось в голове смотрителя, когда отягченный последними словами губернатора оп стоял как вкопанный у ворот и бессмысленно провожал растерянными глазами быстро удаляюпумося пролетку его превосходительства.

Но... теплое чувство давно неиспытанной признательности осветило в этот день не одну загрубевшую, помраченную страстями душу, и не одни хороший вэдох нарушил в эту

ночь мертвую тишину угрюмых стен острога...

#### ХI

### Частный пристав второй части улыбается

Вызвали ли все эти «невеселые картины» в губернаторо располжение к более веселым сценам или он уже намерен был окончательно испортить себе это утро,— как бы то ни было, ето превосходительство приехал из острога примо в полицию — имение мо вторую частную управу. Губернаторская пролетка подъехала к ее парадному крыльцу так скромно, что даже само это евсевидищее окое второй части не уэрело или не распознало на этот раз приезда хозяния губернии. На одной из ступененк крыльца сидела какая то женцика с ребенком на руках и плакала. Его превосходительство как будго за этим именню только и завернум в эти стороны, чтобы услышать плачущую: он как встал с своей пролеткой, так и обратился прямо к ней...

О чем ты плачешь, голубушка? — спросил ее губернатор.

Ласковый тон и приветливый вид незнакомого молодого

чиновника сразу расположили плачущую к откровенности.

- Да вишь, ваше высокоблагородие, мужа моего тут посадили, так вот уже четвертый день пошел — не выпускают, — ответила она слеаливо.
  - Почему же не выпускают?

Да три рубли, говорят, — принеси...

- Кто говорит?

Частной-от сам...

А за что взят твой муж?

— Он плотник, слышь; так другой, значит, товарищ, по работе, значит, лять рублев у него взаймы взял да полушубок взяклад оставыт,; а полушубок-то, слышь, воровским оказывается. А нам почему знать, ваше высокоблагородие, товарищу как откажещь: тоже пригодится, поди. когла...

Какие же это три рубля просит с тебя частный пристав?

Выкупу, значит...

- Как «выкупу»?
   Ну, значит, что он его домой отпустит... Нам где их взять, ваше высокоблагородие, три-то рубля; вон теперь полушубок-от отобрали,— с деньгами-то, значит, теперь пропайся...
  - Ты, голубушка, воротись и подожди меня там, хоть в передней: я справлюсь о твоем муже,— сказал его превосходительство, торопливо поднимаясь на крыльцо.

Когда он исчез за дверью, женщина подошла к его кучеру.

Это какой же чиновник-то приехал? — спросила она.
 Женщина как стояла на месте, так и осталась тут на

несколько минут с разинутым ртом. Между тем виновник этого изумления вышел уже в переднюю. Комната эта была и тесна, и грязна, и темна, па еще влобавок битком набита всяким народом, чаявшим движения от (не разб.) неповоротливого частного пристава, так что присматривавший за ним кривой полицейский солдат совершенно терялся (не разб.), как некогда наша земля в хаосе, пока какое-нибуль начальство не вызывало его из этой тьмы своим появлением в ней. На этот раз, однако ж, и сам губернатор, как лицо еще новое и, следовательно, темное для него, не мог совершить своим небросающимся в глаза видом такого вызова этой косой на один глаз тени; его превосходительство даже пальто свое пристроил собственноручно на вешалку. Некоторая часть публики, сидевшая за неимением скамеек, на грязном полу, равнодушно осматривала пового пришельца с ног до головы, не подозревая за ним и тени тех магических качеств, которые могли бы мгновенно подпять даже и ее на ноги, да еще, пожалуй, и удобную скамейку ей доставить; остальная часть, не сидевшая только потому, что у нее была одежда почине, занята была исключительно томительным ковырянием в носу или (не разб.) же томительным чесаннем затылка и потому не имела даже времени рассматривать каких бы то ин было пришельцев: на физиономиях этой части публики лежала точно такая же истома, какая лежит на лицах усердно попостившихся людей, когда они идут исповедоваться.

Кстати и чтобы дать осмотреться немного его превосходительству (не разб.), скажем уже здесь и об исповеднике всей этой стоящей и сидящей публики, то есть о частном приставе второй части, который положительно заслуживает,

чтобы о нем было сказано два-три слова особо...

По части умственных способностей его высокоблагородие отличался еще на школьной скамье. Раз как-то пришлось ему по поручению учителя истории перенисать несколько странии из какого-то учебника, в который попал случайно совсем посторонний листок почти одинаковой формы с остальными листками книги. Будущий частный нристав, из крайнего уважения к науке, переписал все сплошь, так что в одном месте его рукописи получилось нечто вроде того, что, «когда Наполеон вступил со своими полчищами в Москву, сказал Христос своим ученикам» и проч., что и было принято к надлежащему сведению его товарищами. В позднейшем периоле, приближающемся к тому времени, когда дети не преследуются уже отцами за так называемую «клубничку», за ним появилось новое умственное качество перевирать шиворот-навыворот слышанное или прочитанное. однажды все еще пока только будущий частный пристав в какой-то газете о войне северных американцев с южными рассказывал одной старушке ввиду особенной (не разб.). что северные и южные штаты с Америкой теперь воюют, что очень огорчило чувствительную слушательнецу.

В другой раз, услыхав, как кто-то сообщил, что у кунца Петрова воры ограблян лавку и пойманы, он рассказал в тот же вечер в знакомом купеческом же семейном доме, что «купец Петров ограбил чью-то лавку и вор пойман»,— что произвело на другой день ужасный скандал в Земельске н к копцу копцов чуть ли не огразилось даже на боках рассказчика. В настоящее же время, когда умственные способности частного пристава находятся в полной зрелости, с ним, хоть вичего подобного не случалось, тем не менее к третьему прибавилось у него и сще новая умственная способность— чернюе считать белым, а белое— черным, больше, впрочем, из собственных вилов.

По части расторопности, кроме множества случаев, отчасти относящихся к первому и второму (упомяну)... его высокоблагородие может похвастаться (...). Еще очень недавно доказывал какому-то непонятливому приятелю, что без денег на свете инчего (не поделаешь). Он так сильно махал у него под посом пером, что едва не выколол ему глаза; а в другой раз, спеша растолкать в соборе народ для прохода «владыки», толкнул самого «владыку».

По части честности, его высокоблагородие, не отличившись особенно в первых двух периодах, в последнем придерживается знаменитого прудоновского парадокса, только не в том смысле, что «собственность есть кража», а считает

просто кражу — собственностью.

По части же вежливости, па которую особенио нанирал повый губернатор — его высокоблагородие в нервом периоде был неоднократно сечен, во втором бит, а в настоящее время заявляет ее тем, что полицмейстера называет «вы, полковник», а полицейского солдата: «ты, скот», кунцу говорит: «вы, многоуважаемый», а мещанину: «ты, любезный», вообще же очень часто принимает публику народной второй частной управы за «чертей», хотя и употребляет горячие напитки в самом умеренном количестве.

Но кроме этих более или менее общих полицейских качеств, - у его высокоблагородия есть еще два, так сказать, отличительные. Первое — необыкновенная стойкость и усидчивость; вторая — какая-то физическая неспособность выго-варивать букву «ю». Стойкость его заключается в том, что до нового губернатора он служил уже при трех и при всех трех делал пакости, но на ногах устоял; усидчивость же этого частного пристава вытекает непосредственно из его стойкости, то есть что он до настоящей минуты (в смысле этой главы) силел на прежнем месте.

Что же касается до второго качества, то опо еще замечательнее. Не будучи по рождению ни поляком, ни малоросом, сей чистокровный русак тем не менее выговаривает брюки «бруками», брюкву — «бруквой», а брюхо — «брухом». Чтобы пример был красноречивсе, приведем одно место из его недавнего официального разговора с полициейстером. «Он так, полковник, назузился, — рассказывал про кого-то частный пристав, - что тяту не кликал, когда его в полицию ко мне привезли; только посом клует; бруки на брухе разорваны, в одном кармане нашли брукву, а в другом — румку разбитуу... Я только плупул ему в хару, да и умолк». Но всего замечательнее, что в самой этой особенности

есть еще особенность; слово «юбка» его высокоблагородие

выголаривает всегда совершению правильно, — что зависит, вероятно, от огромной практики его по этому предмету. Жену ля увидит частный пристав по утру неодетой, он уж и ворчит: «Онять в юбке маешьств", горвинивае ли выйдет к нему в кабинет, он хвать ее за юбку: «Расфуфырилась» (не разб.), — говорит; бабу ли какую увидит у себя в управе: «Ну, что ти, юбка, скажешь?» — спрашивыет, начиет ли слишком сильно приставать к нему какаж-нибудь мизериая простительница: «Отвыжись ты, чертова юбка!» — кричит; на себя ли рассердится за какую-нибудь непростительную слабость: «Ах, я юбка!» — думеят; даже спасением своим однажды обязан, буквально, юбке: не спрячься бы он раз в чыё-то (не разб.) под накрахмаленную юбку — прошая бы...

Не мудрено после этого, что только одну ее и выговаривает

правильно его высокоблагородие.

Для совершенной полноты характеристики, так и быть, укажем уж и на то роковое обстоятельство, что частный пристав второй части никогда не смеется, когда есть чему смеяться, и всегда (не разб.) не ульбается.

## ARRECHER REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE

# ПРИМЕЧАНИЯ

Предлагаемый том включает основные прозавческие сочинения И. В. Федорова-Омулевского, в том числе публицистику. Исключение составляет
лишь роман «Шаг за шагом», неоднократно падавающийся в советское
время. В настоящее издание включены произведения, опубликованные в дореполюционном (О м ул в в с. ки й (И. В. Фе д о р ов) Поли. собр. соч.
в 2 х т. Сиб., 1906) и советском наданням (О м ул в в с. к й И. Шаг за
шагом. Романы, рассказы. Иркукта, 1933. «Питературные памятник сибнри»). Часть прозавческих сочинений И. В. Омулевского впервые вводится
в паучный и читательский обизод, початается с черновых автографов, кравищихся в лишьм фодде нислегам (ЦТАЛИ, ф. 371, ст. х р. 5, б.). Публипистика воспроизведена по журнальным публикациям 70—80-х гг. XIX в.
И. В. Омулевский мисто на яктивно печатаеля в перводческой пресес

демократического паправления «Современияние», «Русском саов», «Испер», «Будальник», «Женском вестинс», «Луче», «Петербургском листие», «Наблюдателе», «Вене», «Хуместенном куридал», «Жинописном бозрения» и «Восточном обозрения», поэже перенесенном яз Петербурга в Ируктис. В Сибкрю по сотрудичал в тазете «Амур» и другим кестим караниях. Целаурный гиет, азчастую прямое запрещение уже подготовленных публикаций и, кроме того, многочисленные технические изълны (негочное написание собственных вмен, географических названий, многочисленные стилистические погренности) сказались на особенностях многих текстов, специфических трудностих работы с ними.

Ириан гранцианственность, все более углубляншаяси революциопность И. В. Омулевского вызывали услевное винымание цензувы и ето соизвеняты. В фонде Гавного управления по делам печати (ЦГИА СССР, ф. 776) и в фонде Петербургелого пенагринго политета (ЦГИА СССР, ф. 777) сокраняется множество дел о их запрещения. Опыламен в этой веля всего па один пример — «О запрещения спистороения «Почему?» для и. «Дело». 10 февраля 1872 г. Петербургеному цензурному комитету выевлядов «стазотворение Омулевского «Почему?» и напечатанию не допускать как «сокремащее претест против социального положения нашего общества». Приводем и текст запрещенного стихотворения, карамтериаующего полятические выстроения цисателя:

Пусть говорят, что мир широв, Что жизнь — шировая дорога, Что в данный вам вороткий срок Нв свете можно сделять много. Но почему же в мире всем Тви пеуютавно, так тесво,

И не стеспяемся пачем Мы лишь в могиле, как известно?

Но почему же нам всегдв Дают так мало в жизив ходу, Что от нео мы иногда Готовы броситься, хоть в воду?

Но почему же жалкий вид Упосят каждый, век кончая — Что не возделана стоят, Как в всегла, зомля поднай?

Дии настоящего издания использованы архивные фолды самого писателы я лип, бълзяют к иму по энтературной деятельности или языванному иутк. Личный фонд И. В. Федорова (Омудевского) хранител в ЦПАЛИ. Оп сосреднит две описа документов. В первой был найден автограф нести ненубликованшихся глав романа «Польтка — не шутка». Этот фонд позвония доложить храние еще груми прозагчестиям сочиненциям — начальных им гавазыи романа «Новый губернатор», повестью «Софы Есссиова», пеомогичными водеслаюм «Учение разгорому».

Значительно по объему эпистолирное наследие И. В. Омуловского, которое нуждается в изучении и в предагаемый том не вилючопо. В обширной его перениесе необходимо особо выделить инсьма А. К. Шеллеру-Михайлому. Их дружба бы да верной и многолегией, ей обизан писатель подурержкей и материальной помощью, в тогорой не пенеставал и импага всем живым на материальной помощью. В оторой не пенеставал и импага всем живым

В картотеме Б. Л. Модавленского Рукопненного отдела ИРЛИ хранител искролог, опубликованный в «Ньком кременно от 27 инвара 1850 г. и подтверидающий точную дату смерти И. В. Омуленского, последовающей 26 денабря 1883 г., на похоронах писателя па Водковом кладбище в Истербурге, которые остоликие 29 денабря 1883 г., присустеновал И. В. Шеллунов, И. М. Ядринцев, А. К. Шеллер-Михайлов, другие литераторы Петербурга. Присустиен И. В. Шеллунов убедительно домавланог общеговирую значимость тюрчества И. В. Омуленского как писателя революционно-демократического лагери.

Менуариап литература о И. В. Омуженском милочает «Сибирские аитературные воспоминания» и «Литературные и студенческие воспоминания сибирназа Н. М. Идриниева (Восточное обозрение, 1884, № 6, 26, 33), «К биографии поэта И. В. Омужеского-Федорова» Л. Зисмана (Восточное обозрение, 1885, № 10), «Ив воспоминаний» И. В. Засолиметост (М. 1896)

В основу настоящего тома набранного положен следующий принции публикации проавических и публицистических сочинений И. В. Омуленского: опубликованные ранее произведения печатаются по текскам двухтомного надавии А. Ф. Маркеа (Спб., 1906) и жилги «Инпокентий Омуленский. Шаг за шагом. Романы, рассказы» (Иркутск, 1983); публицистика — по текстам журналов «Живопикие» ебозрение» и «Восточное обозрение»; произведения, публикуемые впервые, — по материвлам фолда ЦГАЛИ. Такому припципу отвечает и композиционное построение тома.

При составления комментариев учтевы наблюдения и выводы дореволючениях (И. М. Ядринцева, Е. В. Петухова, П. В. Быкова) и советских (И. Г. Васильева, Н. И. Пруцюва, М. Д. Зенязьевой исследователей, в такиеавторов «Отерков русской литературы Свбири» (Новосибирск, 1982, т. 1, разд, П.1, т. 1).

СИБИРЯЧКА. Расская. Печатается по кн.: О м у левский (И. В. Федоров). Поли. собр. соч., т. П. Спб., 1906. Первая публикация: Сибирские рассказы. Сборник. И ркутск, 1862.

МЕДНЫЕ ОБРАЗКИ. Рассказ. Печатается но кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. П. Первая публикация за подписью сом...ский»: Амур, 1862, 4 апр., № 26.

СУТКИ НА СТАНЦИИ. Расскв. Печатается по кв.: О м у левский (И. В. Федоров). Поля. собр. соч., т. Н. Первая публикация: Сибирская жизнь (приложение), 1904, 7, 21 поябр. 5, 30, 31 дек., № 244, 256, 267, 284, 285.

ОСТРОЖНЫЙ ХУДОЖНИК. Рассказ. Печатается по кн.: О м у л с вс к и й (И. В. Федоров). Поли. собр. соч., т. П. Первая публикация: Художественный журиал, 1882, апрель. май. т. 111, № 4, 5.

БЕЗ КРОВА, ХЛЕБА И КРАСОК. Рассказ. Печатается по ки.: О мулевский (И. В. Федоров). Поли. собр. соч., т. П. Первая публикация: Художественный журпад, 1883, март, т. V, № 3.

В МИРОВОЙ КАМЕРЕ. Печатается по первой публикации в кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. II.

ПОПЫТКА — ЦЕ ШУТКА. Роман. Печатается по ки.: О мул с вск в й И. Шаг за шагом. Романы, расскавы. Иркутск, 1983. Главы 1— ПІ впервые опубликованы в журнале «Дело», 1873, № 1. Последующая публикиция бъла запрещена цензурой. Черновой автограф рукописи, включающей по публиковающиеся IV—IX главы, хранится в ЦГАЛИ в личном фонде И. В. Омулевского (ф. 371, од. 1, д. 1).

МИМОЛЕТНЫЕ НАБРОСКИ. Печатается по первой публикации в «Имполистом боорения» (1877, т. 1, % 20 – 26; т. 11, № 27 – 28), подимельной апонимом «Восельй поэт». Авторство определяется на основания библитографии, согласавенной П. В. Быновым и Подпому собращых сочинения Омужеского (И. В. Федорова) в двух томах. Цикл очерков, объединенных общих названение «Имполетные наброски», — помая повыме обращения поставление «Имполетные наброски», — помая повыме обращения поставление «Имполетные наброски», — помая повыме обращения поставление обращения поставление обращения поставления помая по поматильного помат

теля в публицистине, сооднинящей сатирические аврисовки действительности не соизвальные обобщения. В «Инвоинском обозрения» И. В. Омуленский начам сотрудинать с 1877 г., по преимуществу нам поэт. Стихотворения его рассевиы по померам журпала 1877—1883 гг. «Инвоинское обозрение» — шллюстрированное еженедельное выдание, обращенное к изироким слоям демократических читателей,— польвовалось популярностью, так нак оказнавало различиме стороны общественной живан витури России и за рубежом. Широко, по достаточно перазборчиво отражалась в ием литературная полемика, хроинка выутренией живли, в 70-е гг.— савянский вопрос, события русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Эти мотным вошли в во очеркомый цики. И. В. Омуческого.

С. 197. «Сын попа».— Речь идет о рассказе И. С. Тургенева «Рассказ отца Алексея».

навроски сибирского поэта. Печатается по первой публикации в такте «Восточное обозреше» (1882, 9, 23 сент., № 24, 26; 1884, 12 лип., № 2), подплеманной аполимом «Скбирский поэт». Авторство определяется на основании библиографии, составленной П. В. Быковым, и примечания от редакции, сопровождающего посмертную публикацию последнего в цикае омерка:

 Редани. На этом прервался последний фельстои нашего покойного ноэта И. В. Омудевского. Мы часто говорили с ини о жизни этого города, лучшего в Сабири, где пробуждалась уметвенная жизнь и где так крачно имне живется. Он застал этот город погоревшим, причем погибло и его ммущество.

Нервдостио ему жилось здесь. От этого времени уцелело несколько иабросков, и в том числе одно стихотворение, посвящениее доктору, которое характеризует те невзгоды, которые испытывал поэт на родине. Вот это стихотворение:

> БОЛЬНИЧНЫЙ ЭКСПРОМТ (на память доктору Кр — полу)

В российской столице решили, Что ум мой достоии поэта; В Иркутске меня уложили

В больничную койку за это. Но чем медицина поможет

В смягчевии правды печальной,— Что быть двагностом не может И самый усердный квартальный?

О, доктор мой! в виде привета, Я выскажу вам втиломолку,

и выскажу вам втиломолку, Что вет на земле лазарста, Который бы сбил меня с толку.

> 9 октября 1879 г. Иркутск. гражданская больница Кугнецова, 12 палата. Всчеромя.

«Восточное обозредие» — дитературно-политическая газета, основаяная писателем, ученым, общественным деятелем Н. М. Ядринцевым в 1882 г. в Петербурге. В 1888 году редакция была переведена в Иркутск. Демократическую направленность издания усиливали осуществляемые на его страинцах публикации редких сочинений декабристов. Так, в № 9, 23 за 1882 г. опубликовано «Переселение народов. Идеальные стремления и действительпость» Д. И. Завалишина, Интересный материал о И. В. Омулевском и его окружении содержат «Сибирские литературные воспоминания (1884, № 6) и «Литературные и студенческие воспоминания сибиряка» (1884, № 26, 33) самого издателя газеты и друга писателя — Н. М. Ядринцева. Из пих следует, что И. В. Омулевский был анаком и часто сотрудянчал с Н. А. Некрасовым, который поддержал социальную направленность его стихотворения «Солдатка», В. С. Курочкиямм, Д. П. Минаевым, слушал лекции Н. И. Костомарова. В «Восточном обозрении» (1884, № 6) увидели свет и воспоминация Н. С. Щукина «При разливе Оби». В свое время именно он ввел И. В. Омулевского в круг сибирского землячества в Петербурге, во многом способствовавший духовному формированию, гражданскому самоопределенню писателя. Не прерывая связей с Сябирью, И. В. Омудевский оказывал полдержку модолым литераторам-землякам, в частяюсти, как свидетельствует Н. М. Ядринцев, пркутскому поэту Красноперову.

Чаще выступан как поэт, И. В. Омудевский развид в «Восточном обозрешин» и свой опыт ублащиста. Критческий метрива дая «Нафорско сибирского поэта» дала захолуствая жязив. Верхоянска, Якутска, Минусинска и других «медачекных утлов» Сыбири, многочисленные факты рутных, певежества, лихомиства, вымогательства. Не попадаля писатель в родной Иркутск, негласно прыванный стоящией Восточной Сибири. В архиве И. В. Омудевского оохранился автораф последией части «Нафорского сыбарского поэта» (ЦТАЛИ, ф. 374, оп. 1, ъ. 7), содержащий незначительяме разрочения с журнавлыми местом.

УЧЕНЫЕ РАЗГОВОРЫ. Рассказ. Печатается впервые по черповому автографу, хранящемуся в личном фонде И. В. Омудевского (ЦГАЛИ, ф. 371, оп. I, д. 6, 6/д). На заглавном листе помета рукою автора: «Рассказ из вутевых впечатлений».

СОФЬЯ ВЕССОНОВА. Повесть. Початается впервые по черновому автографу, хранищемуси в личном фонце И. В. Омулевского (ЦГАЛИ, ф. 371, оп. 1, д. 5, 6/д.). На авглавном листе помета: «На тему змалечивации».

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР. Роман. Печатается впервые по черновому автографу, хранящемуся в личном фонде И. В. Омудевского (ЦГАЛИ, б. 371. он. 1, л. 2, 6/л). На заглавном листе помота: часть 1.

## СОДЕРЖАНИЕ

| За правое, честное дело. В. Оскоцкий                         | 3   |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| проза и публицистика                                         |     |
| Сибирячка. (Рассказ из путевых впечатлений)                  | 21  |
| Медные образки. (Рассказ из путевых впечатлений)             | 36  |
| Сутки на станции. (Рассказ из путевых впечатлений)           | 42  |
| Острожный художник. (Очерк из мира забитых талантов)         | 71  |
| Без крова, хлеба и красок. (Очерк из мира забитых талантов). | 98  |
| В мировой камере. (Заметки для будущих жен и матерей).       | 113 |
| Попытка — не шутка. (Роман)                                  | 124 |
| Мимолетные наброски. (Фельетон)                              | 196 |
| Наброски сибирского поэта. (Фельетон)                        | 231 |
| Ученые разговоры, (Рассказ из путевых внечатлений)           | 244 |
| Софья Бессонова. (Повесть)                                   | 264 |
| Новый губернатор. (Роман в шести частях)                     | 299 |
| Примечания Н Минасса                                         | 261 |

Федоров-Омулевский И. В. Проза и публицистика/Сост. Н. В. Минаевой в. Д. Оскоцкого; Вступ. ст. В. Д. Оскоцкого; Примеч. Н. В. Минаевой; Худ. В. В. Еремин. — М.: Сов. Россия, 1986. — 368 с., 1 л. портр.

### Иниокентий Васильевич Федоров-Омулевский

### проза и публицистика

Родактор Т. М. Мугуса Художественный редактор Г. В. Шотина Телический редактор Л. А. Фирсова Корректор М. Е. Коздова

N B № 4396

Сдано в наб. 23.01.86. Нода. в печать 25.06.88. А02365. Формат 84 x 108/дз. Бумага типогр. № 1 (па вик. — мелок.). Гариктура обыкоочения новая. Печать высокая. Усл. п.л. 19,43 (в т. ч. пил. 0,11). Усл. пр. отт. 19,43. Уч.-пад. л. 22,99 (в т. ч. акл. 0,03). Тарыж 200 000 экз. Закэз 1047. Ценя 2 р. 30 к. Изд. пяд. ЛХ-82.

Орденя «Знак Почета» издательство «Советскап Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и жививной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Кинжная фабрика № 1 Росглавполиграфпромя Государетвенного яюматета РСФСР по делам издательств, полиграфия и ящимной торговия, 146003, г. Электросталь-Московской области, ул. вм. Тевосява, 25.

Отпечатамо с фотополимерных печатных форм «Целлофот»





2р, 30 к.